

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

(ii) ()



George Bancroff

YBX Haman

Sin (S)



George Bancroff

YBX Haman

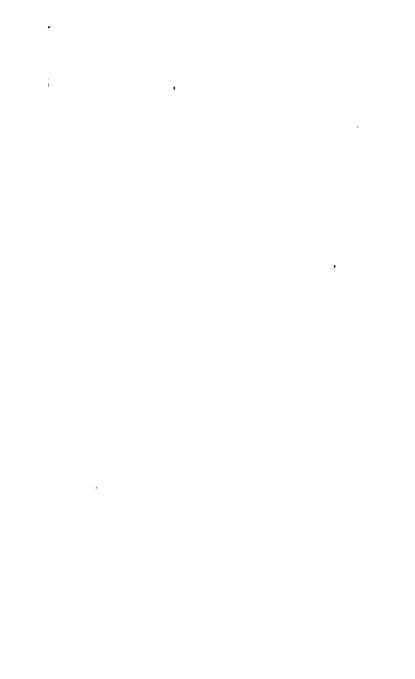



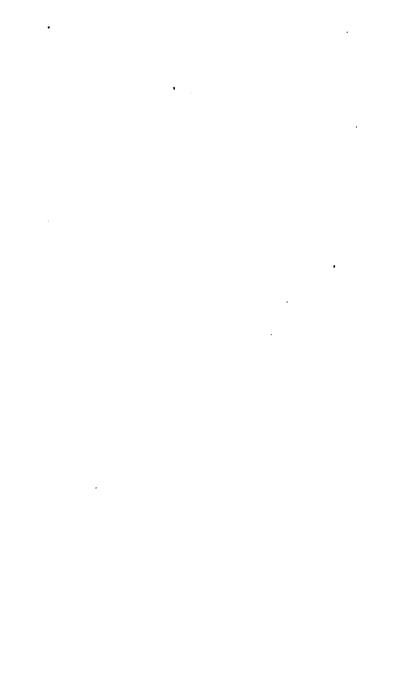

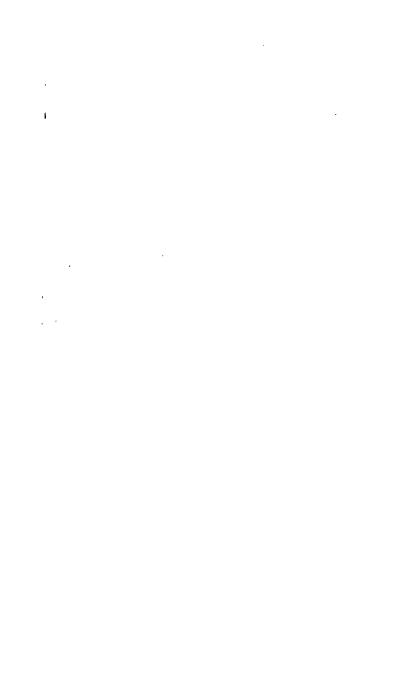



TRANSFER FROM LENOX.

Haman

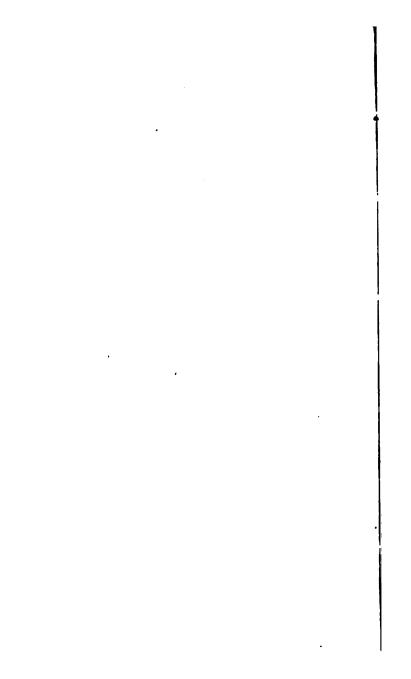

# Hamann's

### S driften.

Siebenter Theil

## ें अधिक स्थापित



ar right

### Vorbericht.

Die Sammlung ber Samgnnischen Schriften ift mit biesem Banbe geschloffen. Ihre Woustandigkeit bewährt bas von Samann felbst in ben Anmerkungen ju feinem fliegenben Briefe gegebene Bergeichniß. Das einzige, was nicht bat aufgefunden werben fonnen, find Samann's Beytrage ju ber Bochenschrift Daphne, beren er in ber 30ten jener Anmerfungen erwähnt. Ich babe biefe Wochenschrift burchgangen und an einigen Stellen Samann's Feber gwar gu entbecken geglaubt, jeboch in Ermangelung irgend eines außeren, Die Bermuthung beftatigenben Rennzeichen, mir nicht erlaubt, Gebrauch bavon ju machen.

Carte felie est

i e. pek

. . . .

Schrift nitter bommachten ninden leiten Banbe griefert indefden jisibetriich alenfen fur Mindenlie bes tikchften Idhereienschleinen flaffen gu könnme dim Der felogen be Briefigum Bieiffand bien::Kumbbaren hatte ficht:inbr bie Befilmunging ji Golgatha und Schblimini gegen eine Mecenfion in der Ang. heutschen Biblio thet au vertheidigen, fondern er follte Sat manns lettede Wort, an bade Publicum feyn und die gange Absicht seiner Autorschaft ente bullen. : Ale brep Bogen; fcon gedruckt mag ren, glaubte Battanen feinem Glug gu boch genommen auf baben und flicht, mehr in bent felben Tone fartfahren zu können. Er brach ab und verlangte, baß bas Gedruckte vernichtet murbe; mas auch mit allen Erem= plarien, bis auf eines, das in Berber's San= ben war, ... geschehen ju senn scheint. fen arbeitete er ben Brief fo um, bier zum erstenmale abgedruckt ift. Soluß, den er in Welbergen ausarbeiten wollte, hat er nicht mehr zu Stande ge=

Das erfte Stud biefes Banbes, bie Metafritif, ift von hamann selbst nicht befannt gemacht worden. Rink hat bieses
Fragment in seinem Mancherley zur Geschichte ber metafritischen Invasion abbrucken lassen. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, biesen Abbruck mit hamann's eigener handschrift, nach welcher ber
gegenwartige gemacht ist, zu vergleichen.

Won Golgatha und Scheblimini
ist 1818 eine zweite Ausgabe erschienen, die
sich von der ersten hauptsächlich durch beyge=
fügte Anmerkungen des Herausgebers unter=
scheidet. Für den gegenwärtigen Abdruck sind
mehrere von Hamann, zum Theil außerst
sorgfältig, burchgesehene Eremplare seiner Ausgabe verglichen, und alle Verbesserungen,
die sich in allen angegeben fanden, aufge=
nommen worden. Da dieser Aussah ein Ge=
genstück zu Mendelssohn's Jerusa=
lem ist und darauf beständig anspielt, so
wird ein Abdruck dieser selten gewordenen

Schrift nitter dimmächten einen lichen Bande griefert indeiden jischennich ohnffengim: Michaelis des michften Inhiesienscheinen lassen zu könnmis din Der filiegende Briefign Bientand dien i Rund bar en hatte fliche finte bie Ber flimmyng 7: Golgatha und Scheblimini gegeh eine Recenfion in der Ang. beutschen Siblio thet gu vertheibigen, fondern er follte fat manns lettes Wort, an bas Publicum feyn und bie gange Abficht feiner Autorschaft ente bullen. : Aldiebrey Bogen; fcon gebruckt wage ren , glaubte Battann feinen Blug gu boch genommen gut haben, und: hicht, mehr in bengfelben Tone fortfahren zu konnen. Er frach ab und verlangte, baß das Gedruckte vernichtet murbe; mas auch mit allen Gremplarien, bis auf eines, bas in Berber's Sanben war, gescheben ju feyn scheint. Indeffen arbeitete er ben Brief fo um, hier zum erstenmale abgedruckt ift. Soluß, ben er in Welbergen ausarbeiten wollte, bat er nicht mehr zu Stande ge=

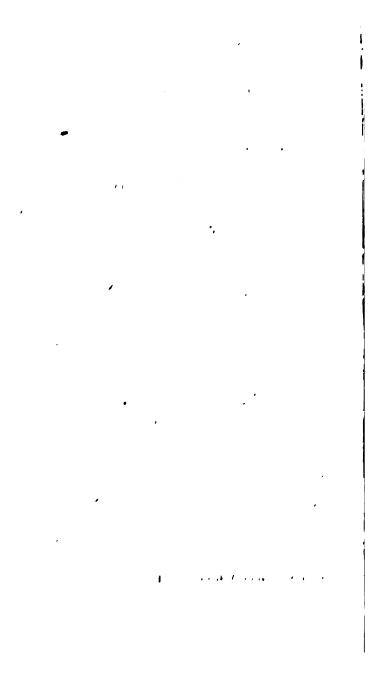

"Ein großer Philosoph hat behauptet, daß "allgemeine und abftracte Ideen nichts als be"sondere find, aber an ein gewißes Bort ge"bunden, welches ihrer Bebentung mehr Um"fang oder Ausbehnung giebt, und jugleich uns
"jener bei einzelnen Dingen erinnert." Diese Behauptung des eleatischen, mysischen und
schwärmenden Bischofs von Copne, Georg
Berkeley, erflärt hume ") für eine der
größten und schäßbarken Entdeckungen, welche zu unsere Beit in der gelehrten
Republik gemacht worden.

<sup>9)</sup> S, a treatise of buman nature: being an attempt to reduce the experimental reasoning into moral subjects Vol. I, of the Unterstanding. Lond. 1739, pag. 34. Diefes meines Biffens erfte Meifterfich des berühmten David Dume soll zwar ins Französische, aber noch nicht wie sein lettes ins Dentschiede, aber noch nicht wie sein lettes ins Dentschiede übersetz sepn. Inch die Ueberschung von des schaffinnigen Berteley philosophischen Werten ist leiber in Steuchen gerathen. Der erste Theil kam bereits 1781 zu Leipzig heraus, und enthält nur die Gespräsche zwische schon in der Cforendachen Phitonous, welche schon in der Cforendachen, Rossell und Phitonous,

Scepticismus dem altern Idealismo unendlich mehr zu verdanken habe, als diefer zufällige und einzelne Anlaß im Borbengehen zu versieben giebt, und daß ohne Berkeley fewertlich Dume der große Philosoph geworden ware, wofür ihn die Aritif aus gleichartiger Dankbarkeit erkläret. Was aber die wichtige Entdeckung selbst betrifft: so liegt felbige wohl vhne sonderlichen Tiefsinn im bloßen Sprachgebrauch der gemeinsten Wahrnehmung und Weobachtung des sensus communis offen und ausgebeckt.

Bu ben verborgenen Gebeimniffen, beren Aufgabe, gefdweige ibre Auffolung, noch in feines Philosophen Derz gefommen fenn foll, gebort die Moglichfeit menschlicher Erfenntnis bon Gegenftanden der Erfahrung, obne und bor aller Empfindung eines Gegenstandes, Auf Diefer doppelten Un - Möglichfeit und mådtigen Unterfdiede anglytischer und sontbetischer Urtheile grandet fic bie Materie and Form einer transscenbentalen Clementar. und Dethodenlehre; benn anger bem eigent lichen Unterschiede ber Bernunft als eines Db. jects ober Erfenntnifquelle, ober and Erfenntnifart, giebt es noch einen allgemeinern, fcharfern und reinern Unterfchieb, traft beffen Bernunft allen Objecten, Quellen

und Arten der Exfentinis jum Grunde liegt, teines von drepen felbst ift, und folglich auch weder einen empirischen oder ästhetischen, noch logischen oder discursiven Begriff nöthig hat, sondern bloß in subjectiven Bedingungen besteht, wornnter Alles, Etwas und Nichts als Object, Quelle oder Art der Erfenntnisgedacht, und wie ein nuendliches Maximum oder Minimum zur unmittelbaren Anschauung gegeben, auch allensass genommen weden den fann.

.: Die erfte Reinfanna ber Abilofophie Bestand namlich in dem theils miftverflaubenen, theils miklungenen Berfuch, Die Bernunft von aller Heberlieferune , Erabition; und Glauben baran unabbanaia ju machen. Die zweite ift noch trendscendenter, und lauft auf nichts weniger als eine Unabhängiafeit von der Erfahrung und ihrer alltaglichen Induction binaus. - Denn nachdem die Bernnnft über 2000 Jahre, man meiß nicht was? jenfeits ber Erfahrung gefucht, perjagt fie nicht nur auf einmal an ber progrefficen Laufbahn ihrer Borfabren, fon bern verspricht and wit eben so viel Eros ben ungebuldigen Zeitverwandten, und zwar in furser : Beit, jenen allgemeinen und jum Ratbo-. licismo und Defpotismo nothwendigen und unfeblbaren Stein ber Beifen, bem bie Stes ligion ihre Seiligfeit, und bie Gefenge

bung ihre Majeftat finge unterwerfen wieb, befonders in der lehten Beige eines fritifchen Jahrhunderts, wo beiderfeitiger Empirismus, mit Blindheit geschlagen, feine eigne Bibfe von Lage zu Lage verdachtiger und incheriber macht.

Der dritte, bochke und gleichfam empirische Purismus betrifft also noch die Sprache, das einzige, erfte und leste Organon und Artterion der Vernunft, ohne ein ander Ereditiv als Ueberlieferung und Usum. Es geht aber einem auch beprah mit diesem Idel, wie jenem Alten mit dem Joral der Vernunft. Je länger man nachdenkt, defto tiefer und innigermen verfinmme und alle Luft zu reden vertiert. "Beh den Eprannen, wenn fich "Gort um fie bekämmern wird! Wojn fragen fie also nach Ihm? Mene, mene, teckel "den Sophiften! ihre Schridemunge wird zu "teicht gefunden, und thre Wechselbank zer "brochen werden!!"

Beceptivität ber Oprache und Spontan eitär ber Begriffel — Ans diefer bopt pelten Quelle der Bwepdenigseit schöpfe die reine Bernunft alle Elemente ihrer Rechtsaberen, Bweifelsucht und Aunfrichterschaft, erzeugt burch eine eben so willschritche Analogis als Opnstells des dreymal alten Sanvereigs neue Rhandens und Meteore des wandelbaren Porb

sonts, fichaffe Richen: und Wunder mie bem Udhervorbringer und Zerftörer, dem merturis alischen Zanberstate ihres Mundes, oder dem gespaltenen Sansekiel swischen dem drep splogifischen Schreibefingern ihrer herfulischen Fauf —

... Schon bem Mamen, Detaphpfit bangt diefen Enbicabe und Ausfah ber Bwendentige feit en bet baburd micht gehaben , poch we miger verflatt werben mag, bas man bis ju feinem Geburtsore, ber in ber aufälligen Somthefe eines griechifchen Borworts liegt, am Befett aber auch a bag es in ber **rid**atht. transfrendentalen. Topif auf den empirifchen Aluterschied binten und über noch weniger autams, als bey einem a priori und a postariori auf ein hysteron protecon, so breitet 86 bad bas Muttermal bes Ramens von ber Stien bis in die Eingemeibe ber gangen Bif-.fenfchaft and, und ihre Terminologie verhalt fic in jeber andern Rung. Weid. Berg. und Schulfprache, wie bas Quedfilber an ben übrigen Detallen.

Boar follte man ans so manchen analytischen Urtheilen auf einen gnoftischen haß gegen Materie ober auch auf eine myftische Liebe zur Form schließen: bennoch hat die Synthefis des Prädicats mit dem Subject, worin zugleich das eigentliche Object ber reinen Ber-

muniff beftebe, an threm: Weltelbegeiff wetter \_ mides . ale ein altes faltes Bornetbell ffer bie Mathematik vor und hinter fich, beren apo-Dictifde Gewisbeit bamtfachlich auf einer gleichfam. foriologifchen Begelchung ber einfachften Kinliden Unfdanung und hiernachft auf ber Leid. Belett berubt, ibre Contbelle und bie Moglichfeit berfeiben in angenfceintiden Confirmetinen ober fombolifden Rormela und Gleichungen, Durch beren Sinnitchfeit affer Diffverftenb son felbik ausgesthloffen wirb, an bewähren und bareufiellen. Unterbeffen aber bie Gevinetrie fogar bie Ibealitat ihrer Begriffe von Buncten ohne Theile, von Linien und Ridden, auch nach ibealifch getheiten Dimenfionen, burch empirifche Beichen und Bilber bestimmt und figirt; migbrancht die Metaphyff alle Wort zeichen und Rebefiguren unfrer empirifichen Erfenutnis ju fauter Dieroglopben und Copen ibealischer Berbaltniffe, und verarbeitet burch Diefen gelehrten Unfug bie Bieberfeit ber Sprache in ein fo finntofes, laufiges, unftetes, unbestimmbares Etwas = x, baf nichts als ein windiges Saufen, ein magisches Schattenfpiel, bochftens, wie ber weife Delvetins faat, ber Talisman und Rofenfrang eines transkenbentalen Aberglanbens an entia rationis, ihre leeren Schlauche und Lofung übrig bleibt. Endlich berfteht es fic am Rande, bag wenn

ste Baithemaak fich einen Borgug bes Abels. wegen ihrer augemeinen und nothwendigen Zusartäßigkeit anmassen kann, auch die mensche Uche Berhunft seibst dem unfehibaren und unstellichen In filnet der Insetten nachstehen maßte.

Beibt es also ja noch eine Samptfrage: wie bas: Diermsaen ju benfen möglich feil - bas Bermogen , rechts und links, sor und obn'e, mit und über bie Erfaheung binausnibenten ? fo brancht es feiner Debuci tion, die genealogische Prioritat ber Sprache por den fieben beiligen Aunctionen logifcher Sage und Schluffe, und ihre Beraldit gu be-Richt nur bas gange Vermogen gu benten bernet auf Oprache, ben unerfannten Beiffagungen und geläfterten Bunderthaten bes verdienftreiden: Samuel Deinefe gufoige: fonbern Sprace ift auch ber Mittelpunct bes Difberfanbes ber Bernunft mit ibr felbft, theils megen ber haufigen Ebincibens bes größten und fleinften Begriffs, feis ner Leere und Salle in ibealifden Gagen, theils wegen bes unenblichen ber Rede - vor ben Soluffiguren u. bgl. viel mehr.

Läsbetifchen Giemente allen menfchichen Ertenntnis und Bernunft. Die attefte Sprace, war Duft, und nebft bem fabibaren Stortund bes Buisfichlages und bes Othems in ber Bafe; das leibhafte-Arbild alles Beitmaßes und feiner Bablverbaltniffe. Die altefte Schrift mar Maleren und Reichnung, beschäftigte fich also chen fo frube mit ber Defonomie bes Raums, feiner Einfchranfung unt Beftime mung burch Riguren. Dater : baben fic bie Begriffe pon Beit und Manns burd ben übere . fomenalich behartlichen Ginfing ber beiben ebel. fen Sinne, Gendts und Gehors, in die gange Sphare bes Berftanbes, fo allgemein und noth. wendig gemacht, als Licht und Luft für Ang, Dor und Stimme find, baf Raum und Beit, mo nicht ideas innatae, boch wenigstens matrices aller aufdaulichen Erfenntnif zu fenn fcheinen.

fand als zwey Stamme der menschichen Erstenntnis aus Einer gemeinschaftlichen Wurzel, so daß durch jene Gegenstände gegesten und durch diesen gedacht werden; zu welchem Behuf nun eine so gewaltthätige, unbefugte, eigenstünige Scheidung desjenigen, was die Natur zusammengefügt hat! Werden nicht alle beide Stämme durch eine Dichotoknie und Zwepspalt ihrer gemeinschaftlichen Wurz

jet ausgehen: nit verdorren ? Golite fic nicht jum Chenbilde unferer Erfenntniß: ein einziger Stamm bester schicken, mie zwen Wurzeln, et wer obern in der Luft und einer nutern in der Erbe? Die erste ist unfrer Similichkeit preisgegeben, die leste hingegen unsichtbar, und muß durch den Berkand gedacht werden, welches mit der Priorität des Gedacht ven und der Posteriorität des Gegebenen uber Genommenen, wie anch mit der bestebten Inderston der reinen Bernunft in ihren Theorien mehr übereinstimmt.

Es giebt vielleicht- annoch einen chymtfchen Baum der Diana nicht nur zur Erfenntnist der Sinnlichkeit und des Berstandes,
sondern auch zur Erläuterung und Erweiterung beiberseitiger Gebiete und threr Brünzen, welche durch eine per antiphrasin getauste reine Berunnft und ihre dem herrschenden Indisserentiomo fediniende Metaphysit (jene alte Muster des Chaos und der Nacht in allen. Bissenschaften der Sitten, Religion und Geseggebung!) so dunkel, verwirrt und de gemacht worden sind, daß erst aus der Murgenröche der verheisnen nahen Umschaffung und Aufflärung der Thau einer reinen Natursprache wiedergeboren werden und.

.. Ohne jeboch auf ben: Befuch eines nenen, aus der Sobe aufgebenden, Lucifers ju war-

ten, noch mich an bem feigenbaum ber gro-Ben Gattin Diana! ju bergreifen, giebt und die fdieder Bufenfdlange ber gemeinen Boillforache bas ichinfe Giridnis für bie havoftasiche Bereinigung ber finnlichen und verftande liden Raturen; ben gemeinschaftliden Stiomenmedfel ihrer Reafte, bie fontbetifden Gebeimniffe beiber correspondirenden und fic wiberfprechenden Gefialten a priori und a posteriori, fammt ber Transfubffantiation fubjectiver Bebingungen und Gubinmtionen in objective Bra-Dicate und Attribute burd bie copulam eines Dadt. ober Blidmorts jur Berfürzung bet lanaen Beile und Andfüllung bes leeren Raums in peniodifden Galimathias per Thesip und And tithesin. -

Dum bie Dandlung eines Demoficenes und feine breveinige Energie ber Berabs
famfeit ober bie noch kommen foliende Mimit,
sone die panegprische flingende Scheffe einer Engelzunge! so wurd' ich dem Lefer die Angen
dinsen, daß er vielleicht sabe — Deere von
Auschanungen in die Beste bes reinen Berfandes hinanf — und Deere von Begriffen in
ben tiefen Abgrund det subidarfien Sinnlichfoit herabsteigen, auf einer Leiter, die kein
Schiafender sich traumen läste — und den Reihentam diefer Mahanaim voer zweper Vernunsteheere — die geheime und ärgerliche Chronit ihrer Buhlschaft und Rothzuckt — und die ganze Theogonie aller Riefen = und Delbenformen ber Smännich und Muse, in der Mother logie bes Lichts und der Finsternis — bis auf das Formufpiel einer alten Baubo mis ihr felbst — inaudita specie: solaminis, wie der beil. Arnobius sagt — und einer neuen under fiedten Jungfrau, die aber feine Muter Cottes fepn mag, woster sie der hell. Ausgehen.

Worter haben also ein afthetisches und logifched Bermogen. Als fichtliche und fautbare Gegenftande gehoren fie mit ihren Beementen gur Singlichfeit und Amfchanung, aber: nach bem Geift, ihrer:: Ein fesung unb Bebeutung, jum Berftaub imb Begrif. Rolglich find Werter fowohl reine unb enwirische Anschaungen, eis auch reine und empirifde Begriffe ... empirifd., weit Entpfindung bes Gefichts ober Gebors :burch fe bewirft -- rein, infofere ihre Bedeutung burch nichts , was ju jenen Empfindungen ges bort, bestimmt wirb. Worter, als anbestimmte Gegenstände empirifder Anschauungen , beißen nach bem Grundtext ber reinen Bernunft, aftetifde Erfdeinungen. Folglich fint nach ber emigen Leper bes antichetischen Barali leliemus, Borter ale unbeftimmte Gegenftanbe empirifder:Benriffe, fritifde Ericheinungen,

ansmichbyfen, if eben bas die mi us es unb menra builar, ber gange Edftein bes frieischen Peglismus nub feines Thurm - und Logen-Banes ber reinen Bernunft. Die gegebenen pber genommenen Materialien geboren ben fategorifden und ibealifden Walbern, peripater tifchen und afabemifchen Borratbefammern. Die Anglyfe ift nichts mehr als jeber Bufdnitt nach ber Dobe, wie bie Conthefe, bie Runk. nath eines gunftigen leber - ober Beugionei-Was die Transcendental - Philosophie bers. metagrabolifirt, babe ich, um ber fowachen Lefer willen, auf bas Sacrament ber Sprace, ben Buchftaben ihrer Elemente, ben Beift ib. rer Einfehung gebeutet, und überlaffe es ci nem jeben, bie geballte gauft in eine fache Dand ju entfalten. --

Blefteicht ift aber ein abnicher Jbealismus bie gange Scheibewand bes Inden. und Deibenthums. Der Jude hatte bas Mort und bie Beichen, ber Deibe bie Bernunft und ihre Beicheit.

### Golgatha und Scheblimini!

#### Bon'

einem Prediger in ber Buften.

#### Stofes.

Wer von Baten und Mutter speicht: Ich seh' ihn nicht! Und nicht tennt seine Brüder, Richts weiß von seinen Sohnen. — — Die nur unterweisen Jakob in Deine Rechte Und Israel in Deine Lehre; Die nur legen Räucherwerk vor Beine Rase, Sanze Opfer aus Deinen Altar.

### Seremias.

Siehe! ich will fie mit Bermuth fpeifen , und mit Salle tranten; benn von ben Propheten gu Bern fatem tommt heuchelen aus ins gange Land.

1 7 8 4.

t on the contract of the contr

•

,, Aud ich fann nicht unterlassen, bes Ber-"gnugens gegen herrn Mofes Menbelsfohn "zu ermahnen, welches mir die Durchlefung "feines Jerusalems gemacht bat. Gie vereis ,,nigt (nach eines Renners Urtheil) alles, "mas einer Schrift Eingang und Bepfall in "ben Gemuthern ber Lefer verschaffen fann, "bas, wodurch alle gute Schriften von jeber "ihn erhalten haben : vollfommene Deutlich-"feit in ben einzelnen Bedanten, einen leiche ten und lichtvollen Zusammenhang in dem "Fortschritte berselben; einleuchtende und nute "liche Wahrheit an pielen Stellen, und Mus-"brude von eblen und tugenbhaften Gefinnun-"gen, bie fein Boblwollen fennen, und feinen 3mang leiben, ) ben bem "Berfasser." \*) Was aber bie Abertie von Rechten , Pflichten und Wertragen betrifft , so thut mir die Runft, Collisionsfaffe perpunftig ju entscheiben, weniger Genuge, alf bie gemeine Meynung bes alten Cicero und feie nes neueften vortrefflichen Ueberfepers- und Auslegers. Leber biefen ftrittigen Punct und 

<sup>&</sup>quot;). G. Garvela Anmertung gwie 21 Bede, les ...... Cicero von ben Pflichten. Sin 35. 96.

einige apnliche werbe ich mich mit meinem andachtigen Lefer in die Lange und Breite, Hohe und Liefe, Kreuz und die Queere,

furi und gut unterhalten.

Da aber eine große Kluft mischen unfern religiofen und philosophischen Grundsaben befestiget ift, fo erforbert es bie Billigteit, Den Berfaffer blog mit fich felbft und teinem anbern, als feinem eigenen, von ibm geges benen Dafftabe ju vergleichen. herr Menbelefohn alaubt einen Stand ber Matur, welchen er ber Geseuschaft, wie die Dogmatifer einem Stand ber Gnabe, theils poraus theils entgegen fest. Ich gonne ihm und je-Dem Dogmatifer feine Ueberzeugung , wenn ich mir gleich weber einen rechten Begriff noch Gebraud von biefer ben meiften Buchftabenmannern unfers Jahrhunderts fo gelaufigen Sppothese zu machen fabig bin. Mit bem gefellschaftlichen Contract geht es mir nicht Veffer! Defto wichtiger mus und beiden ber gottliche und ervige Bund mit Abraham und feinem Saamen fepn, wegen bet auf biefem sufundlich feverlichen Bertrage berubenben und allen Bolfern auf Erben verbeifenen und gelobten Segens.

Da fich der Berfaffer fo viel Mube gegeben har, unter philosophischer und suriftischer Affiftenz ben speculativen Freunden bes Naturrechts die ersten Goundsche besseben zu erörtern, um am Ende einige Behauptungen ber: Rabbinen vernünftig erklaren zu konnen , fo icheint auch wohl ber gorbische Knoten bes aufgelösten Rirchenrechts eine Folge jener eis tein und fruchtlofen Dibbe ju fepn. Wegen ben Unterfcbied :: 2mi= fchen Staat und Rinde, bavon herr Menbelssohn ausgegangen und mobin er wieder gurlit fehrt, ift diefe Theorie gleichsam bie gutbne bufte bes Deifters, beren Detall vorzüglich geprüft werden muß; weil bas bem weeulativen Geschmack eingeraumte Rors rent von zwolf Blattern, welche ber biffis Dentische Lefer Frenbeit erhalt ju überfolgam, eine boppelte Beftedung ift, und es am meisten bep ben erften Grundfagen: Darauf ankommt, ob solche anerkannt oder in Zweifel gezogen werden fonnen, che man fur Unmenbung fcreitet. Dhue aus Staat , Religion und Gewiffendfrenheit dren, moralische Wefen ober Perfoner zu bichten, beten anmoralische Diffelliebeit und Rebbe besto mehr befremben muß, wenn bas Sittliche fich auf Gefete bezieht, bie fich nicht einander widersprechen konnen, find Staat , Religion und Gewiffensfrepheit zimbeberft brep 2Borter, bie bem erften An-Mid nach alles ober vielmehr nichts fagen, send fich baber zu andern Bortern verhals ten, wie die Unbestimmtheit bes Menschen ger Befrimmtheit ber Thiere.

रेला केंग्रेस रेल पास्ते ।

weine Borterflarung enticheiben." - Dene noch fleben ihrer brep gleich im Worhofe ber Theorie. Mit bem fittlichen Bermogen fcheint es mir (in parembest) eben bie Bewandnis au baben, wie mit einem moralifden 2Befent. Das Bermogen beift fittlich, weine es mit ben Gefeben ber Weisheit und Gitte bestehen tann: fo follte benn auch Weisheit mit Gute verbunden; Gittlich feit beis fen. Mennt man aber ihren Bund Ger eich tigfeit, fo follte man mit gleichem Juge ein Wermogen, bas mit ben Gefeten bet Weitheit und Gate befteben fann, gerecht nennen. Sind ferner Macht und Recht aud icon im Stande ber Ratur beterogene Begriffe piefo icheinen Bermogen, Dite tel und Gater mit bem Begriffe ber Macht aar zu nabe vermandt ju: fenn, bag fie nicht balb auf Einerley binauslaufen follten. ---200 fommen aber bie Gefete bet Weise bein und: Gate: ber ?: Giebt: eb folche Bes febes was bat mun noch nothig nach einem Licht und Recht ber Ratut zu forfchen ? Was ren biefe Befebe nicht febon an fich bas befte Recht: ber Batur ? -- Win allemverigsten begreife ich., wie aus. ben brep voraubgeschicke ten Erfidrungen von Recht; Gittlichem und Girtern ber Gebief folge: -- . baß ber Menfch alforeine Recht auf gunife Gelter ober Mittel babe; wenn man fich nicht willkhutich im Sinn ein Retht: auf Gillets seigkeit zueignet, beffen Allgemeinheit doch eben so wenig behauptet werden kann, als ein allgemeines Necht auf gottliche Gefetges bung und unmittetbare Offenbarung.

Weil ber Theorift jur Erorterung feiner Anfangegrunde gwen Gefchlechter, : Rechthas bende und Pflichttrager brancht, fo macht er fich fluge die erften aus einem fittlichen Wermogen , und bie letten aus einer fittlichen Nothwendigfeit. Abermal eine Zwickunthle philosophischer Unbestimmtbeit! - Ben ben Reththabenben wird blog auf ben Stand ber Ratur, bep den Pflichttragen jugleich mit auf ben Stant ber Bes fenichafti Rudfichtigenommen, und burch eis nen ichielendan: Ausbruck: fonnte nicht tionen and: leid un besto leichtlertiger verwechleite merben. In this is the committed .... Entfpricht aber jebem Recht eine Pflicht, fo entspricht auch bem fittlichen Bermogen cein fierliches Un vermogen, fic eines Din-ges: als Mittele gur' Glutfeligfeituge bebienen ; ehet Roth, als Bruth wendig frett Duper giebt est im Stante ber Ratur feite andete als Unterlassungs : Pflicten, tein Sharn , fontern ein reines Dicht The had char ? tbun.

Wenn Ich ein Necht habe ihnich eines Dinges als Mittels gur Gladfeligkeite zu ber bienen, fo hat jeder Menfch im Stands der

Ratur ein gleiches Recht: gleichwie ber Gotdat, mahrend des Krieges, die Befugnif hat, den Feind umzubringen, und der Feind ihn. Ober find die Gesehr der Weisheit und Gaste so mannigfaltig, als mein; und jedes andern Ich ? oder gehört auch das metaphysische Geseste föniglicher Selbst = und Eigenliebe zum Recht, der Natur?

Bugeftanben , baß bie Gefete ber Beide beit und Gite fich einander nicht widerfores chen fonnen; laffen fich denn nicht beben fo gus Entistionsfalle amifchen ibnen , als mis fices Gelbstgebrauch und Wohlmollen benten? Giebt es feine Migbaligbeit, feinen Relibe Lug er grudden movalischen Gigenschaften; wie zwischen impralischen Wesen? ..... und mich wie bien Frey beiten borten wie bier , wie Soladtonfer fi tili dar Do tom embige feit und bes fcbrecklichen Dinginneb. ben Gefellen Der Weisbeite und Gitte, im Denen also muchrichen ein. Bib ang den chtiliget? mi Billines jaber, Weisheit aund Guten aunfer -iddiewise nicht Bobie of thom menes ober ! navoio lafoin is enn & fi : 7-it Recht; muf Mitteliber : Gluckfeligkeit mi und bas fomale Bermbgen unferer Sahleligkeit nuch durch Gier felte allibeidmeiden and iautwerftummelit? gber find auch biefe Gefeter fcon von ber Beidefe fenbeitwidaß burth felbgeralle Bebingungen, unter: welchen bas Drabicut, eines Mittelf aur Bludfelindituben Dittgen Bulbmmt , beiben

Beschlechtum gegeben stud? Diese Gefese und, von welchen unser sittliches Bermögen und Unvermögen abhängt, werben als weltkundig und dem ganzen menschlächen Geschlecht offenbart, vorausgesetz; oder besteht ihre Bollkommenheit, weil sie sich vermuthlich auf. innere Gesimmungen beziehen, eben darin, daß sie nicht nöthig haben geäußert zu werden, und man daher auch keinem speculativen. Les ser suberlich davon Rechenschaft geben darf?

Bleichwohl scheint mit allen Wortschraus ben, worauf jebe Erflarung bes Theoristen geftellt ift, Die Sache barauf binauszulaufen, daß ber Menfch im Stande ber Ratur ein Rechthabender fep, infofern fein Gebrauch eines Dinges jum Mittel ber Gludfeligfeit mit ben Gesethen ber Weisheit und Gute befteben fann ; bingegen jum Pflichttrager werbe, fobald ber Gebrauch eines Dinges, als Mittels zur Glückfeligkeit, Diefen Gefer Ben widerspricht: jener fich also eines that tigen Raturrechts zu erfreuen, Diefer eber eines leibenben Raturrechts im getroften habe: - Trop aller pharifeifchen Scheinbeiligfeit, womit Die Buchftabenmenfinen unferd erleuchteten Jahrhunderen bie Geundfalle bes Biberfpende und fatfamen Beweifes im Munde führen, find fie die drgften Schander ihres eigenen Gebaues!

Begen biefer Collifionsfalle zwifden pofunen und negatiom Befugniffen , zwifden

Selbstgebrauch und leidiger Abhangigkeit vom Bobinvollen weiserer Gelbfibraucher im Stanbe naturlicher Unabhangigfeit, erscheinet aus Dem Gebim bes Theoristen , gleich einer Mafoinen Pallas, bas Gefet ber Gerechtigfeit! - Bas für ein Aufwand mpftifcher Gefete, um ein fummerliches Recht ber Ratur aufzuführen, bas faum ber Rebe werth ift , und weber bem Stande ber Gefellchaft, noch ber Cache bes Jubenthums anpaft! ,, Laft fie nur bauen," wurde ein Ammoniter fagen , ,,laft fie nur bauen ; wenn Budie ,,binauf jogen, die jereiffen mobil ihre fteiinernen Mauern." Man verfuce es aber nur, gewiße Behauptungen ber Rabbinen gottlis der Wernunft ohne folde Grundlate vermunftig ju erflaren.

Als pflichttragender Lefer bescheide mich von selbst, daß ich keinem rechthabenden Seriv benten seine Befugniß, sich einer versährten Leidnisischen Worterklarung, als eines Mittels zus Erdrterung der ersten Buchstaben seis nes Naturrechts, zu bedienen, um so wenis ger ftreitig: machen kann, da die sich einander niemals widerspeichenden Gesche der Weise wit und Gute sich wider Wiffen um Willen des Theoristen unter seinen Handen entzwent, und eine neue: Verbindung durch Gerechtigs

feit nothig haben.

Alfs techthabenber Buchftaben - Menfch wunfchte ich mir aber anbechtige Lefer von

"Auch ich kann nicht unterlassen, bes Ber-"gnugens gegen herrn Mofes Mentelsfohn "ju ermahnen, welches mir die Durchlefung "seines Jerusalems gemacht bat. Gie verei-"nigt (nach eines Renners Urtheil) alles, "was einer Schrift Eingang und Benfall in "ben Gemuthern ber Lefer verschaffen fann, "bas, wodurch alle gute Schriften von jeber "ibn erhalten haben: vollkommene Deutliche "feit in den einzelnen Gedanten, einen leiche "ten und lichtvollen Zusammenhang in bem "Fortschritte berselben; einleuchtende und nute "liche Wahrheit an vielen Stellen, und Mud-"drude von eblen und tugenbhaften Gefinnun-"gen, bie fein Boblwollen fennen, und feinen 3mang leiden,) ben bem "Berfasser." \*) Was aber bie Theoris von Rechten, Pflichten und Bertragen betrifft, fo thut mir die Runft, Collifionsfafe pernunftig zu entscheiben, weniger Genuge, als bie gemeine Meynung bes alten Cicero und feis nes neuesten vortrefflichen Ueberfegers und Auslegers. Ueber biefen strittigen Punct und

<sup>&</sup>quot;). S. Carvels Anmertung gune 251-Buche lieb. Gierro von ben Pflichten. S., 95. 96.

fpotismus, beffer transcendentefter Merfaut foine Gefete ber Natur felbit vorideribt.

Das Gefen ber Berechtigfeit aber ift von ber Beschaffenheit, baß es ben bemfelben auf Bebingungen, und auf ein Renpaltnif bes Pradicats jum Gubject anfommt. .: Bwar verliett ein Gefet burd Bebingungen an fategorifder Boll-Immenbeit, und bas Werhaltnis bes Prabicats jum Subject icheint ein ber logischen Babrbeit entwandtes Attris but ju fepn : unterbeffen will ich es mit bem Blidwert philosophischer Gerechtigfeit nicht fo genau nehmen; weil ich nicht einmal recht weiß, von welchem Subject und Pradicat in biefem gangen Gefete eigentlich bie Frage fep. Sind nun alle Bedingungen, unter welchen ein Recht gutommt, ben Rechthaben-ben gegeben, fo ift ber Pflichtitager feines Wiffens und Gemiffens und alles fittlichen Wermogens vollfommen beraubt." bem an volltommetten Rache aber bangt noch ein Theil, namlich ber nicht gegebenen Bedingungen , vom Biffen und Gewiffen bes Pflichteragers ab. benn Pflichten und Gamillen icheinen fur ben Rechthabenbeit gang entbebrliche Begriffe, unbefannte: Größen und analitates occultes: ju fays. When barf thet faing Berviffenhaftigteit: ben Stab brechen ? ABer ibm gu einer fo fritischen in Entscheibung Die Bage aufdringen ? Das Becht, ift: ia in feiner Sand! Auf ein foldes Ge fet bet Gerechtügk eit reimt fich "mit mehr Anstend und Schieflickeit jener wißige Zuffay ber Ausuger: Zerbrich Vas Faß, boch laß ben Wafn nicht auslaufen! ober, wie die Musen bes Fischmartts singen 2 Wafc mir ben Psle, doch mach ihn nicht naß!

Durch ben Schlangenbetrug ber Sprache eirculirt, unter eben so verschiedenen als mand nigfaltigen Wortgestalten, im ganzen Jerus salem die ervige petitio eines und besselben bypostitischen principit von außerlicher Wollstommenheit ber Rechte und Sandlungen, von innerlicher Anvollommenheit bet Pflichten und Gesinnungen. — Doch alles kommt auf die beiden Fragen au, welche ich wiederholents sich berühren muß.

1. "Giebt es nach dem Gefes ber Berz "nunft Rechte auf Personen und "Dinge, die mit Lehrmeynungen zu-"sammenhängen, und durch das Ein-"stimmen in selbige errorben werden "konnen?"

Wie ben Kindern die Wirmer, geben ben feuchtigen Buchftabenmenschen die Gesfehe auch die gulbene Aber und Rymphe Egerie mancher philosophischen Regierung find. Wonn ein Jusammenstäng wilchen dem Physischen und Moralischen nicht

gefaugnet werben fam, , tinb' bie, berfchiebemen Mobificationen ber Schrift unb: Bezeichmungbarten auch auf ben Fortgang und Berbefferung ber Begriffe, Meynungen und Rennte niffe perschiedentlich gewirft baben muffen, so weiß ich nicht, wo die Schwieriakeiten berphipren, fic einen Busammanbang zwischen fittlichem Bermogen und Lehrmepnungen vorauftellen. Rach bem Gefet ber Berminft, b. i. bes unveranderlichen Bufammenhanges und ber wefentlichen Berbindung griften Begriffen, Die fich einander voraussehen oder ausschließen, bangen Lehrmepnungen somobl mit einem fittlichen Bermogen, überhaupt , als mit bem besondern Entscheibungerechte it Collifionsfallen nabe genug zusammen. Das Ginflimmen in Lehrmepnungen mirtt in une fere Gefinnungen, und biefe in unfer fittlis des Urtheil und ein bamit übereinstimmenbes Gebaren.

II. ,,Ronnen vollfommene Recite burch ,,Berträge enzeugt werden ohne un-,,vollfommene Pflichten von bem Ber-,,trage, und beruben Imangspflichten ,,auf Gewissenspflichten?"

Bep vollkommenen Rachten tritt an die Stelle bes fittlichen Bermogens phys fische Gewalt, und ben vallkommer nen Pflichten die physische Nothwendigkeit mit Genalt erprester Sandungen. Dit

der: Rabbinen vernünftig erklaren ju konnen , - fo scheint auch wohl ber gorbische Knoten bes aufgelosten Rirchenrechts eine Folge jener eis tein und fruchtlofen Dube gu fepn. Wegen ber Unwendung auf ben Unterfchied : amis fchen Stuat und Rirche, bavon herr Mens delssohn ausgegangen und wohin er wieder zurück kehrt, ist diefe Theorie gleichsam bie gutbne Sufte bes Deifters, beren Detall vorzüglich geprüft werben muß; weil bas bem werulativen Gefchmack eingeraumte Rore recht von zwolf Blattern, welche ber biffis bentifche Lefer Fre pheit erhalt ju überfolagen, eine boppelte Beftedung ift, und es am meiften ber ben erften Grundfaten barauf ankommt, ob folde anerkannt ober in Ameifel gezogen werben fonnen, che man jur Anwenbung foreitet.

Dhne aus Staat, Religion und Gewissensfreyheit drep moralische Wesen oder Persenen zu bichten, deten ummoralische Mishelsligkeit und Fehde desto mehr befremden muß, wenn das Sittliche sich auf Gesete bezieht, die sich nicht einander widersprechen können, sind Staat, Religion und Gewissensfreyheit zuwedentst drep Worter, die dem ersten Anstäd nach alles oder vielmehr nichts sagen, und sich daher zu andern Wörtern verhalten, wie die Unbestimmtheit des Menschen zue Bestimmtheit

11 de de 11

"Gebe wohl! Ließe fich ber Zwift burch "eine Worterflarung enticheiben." - Dene nuch fteben ihrer brep gleich im Borbofe ber Theorie. Mit bem fittlichen Bermogen fcheint es mir (in parembesi) eben die Bewandnis ju baben, wie mit einem moralifden 2000 fen. Das Bermogen beift fittlich, wenn es mit ben Gefeten ber Weisheit und Bute besteller kann : fo follte benn auch Weisheit mit Gute perbunden; Sittlich keit beis Ben. Rennt man aber ihren Bund Bereich tigfeit, fo follte man mit gleichem Juge ein Wermogen, bas mit ben Gefeten ber Weitheit und Gate befteben fann, geroch't nennen. Sind ferner Macht und Recht auch ichon im Stanbe ber Ratur beterogene Begriffe ;: fo icheinen Bermogen, Dit= tel und Gater mit bem Begriffe ber Macht gar ju nabe verwandt ju fenn, bag fie nicht balb auf Einerley binauslaufen follten. --- ---200 fommen aber bie Gefete ber: Weise brit: und: Gate: ber ?: Giebt' eb folche Bes setes was bat man woch nothig nach einem Licht und Recht bet Ratur zu forfchen ? Wieren biefe Gefebe nicht febon an fich bas befte Recht ber Ratur ? - Min allerwerigsten begreife ich, wie austiden brep voraubgefchiefe ten Erfidrungen pom Recht; Gittlichem und Gutern ber Schließ folge: -- baß ber Mensch alfo ein: Recht auf gwoise Gater ober Mittel babe; wenn man fich nicht

Rebucabnejar, bem ber Gott ber Inden die wilden Thiere, trot, ihrer Bestimmtbeit, gegeben, daß fie ihm dienen follen: fonbern mir für einen Philosophen ohne Grant und Scham , \*) nur fur einen Rimrob. im Stande der Ratur, wirde ed fich gies men. mit dem Rachdruck einer gehormen Stirn ausgurufen : "Mir und mir allein "Commt das Entscheidungsrecht zu, ob? und "wie viel? wem? wenn? unter welchen Um-"ftanben? ich jum Bobithun verbun-"ben bin." - Ift aber bas 3d, felbft im Stande ber Natur, fo ungerecht und unbescheiden, und bat jeber Mensch ein gleiches Recht zum Dir! und Dir allein! to lagt und froblich fepn über bem Bir von Bottes Gnaben, und dantbar für bie Beofamen, die ihre Jagd = und Schoofhunde, Windspiele und Barenbeißer ummindigen Bais fen übrig laffen! "Siehe, er fohuct in "fich ben Strom, und acht's nicht groß, "laffet fich dunken, er wolle ben Jordan mit "feinem Munde ansichopfen. \*\*) - Wer that "ibn zwingen, armen Ernbtern ein Trint-"geld hinginverfen! Ber that ibm webren, "bie Pfuv! Pfuv! armer Gunber eingn-"verleiben !"

Philosophos acediosos neunt fie bet beil. Thomas a Rempis 1, 24.

<sup>\*\*)</sup> Piot 40, 18.

Da alfo, wenn jeber fein unphilosophis fches 3d jum foniglichen Schieberichter ber Collifiondfalle aufrichten will, weber ein Stand ber Ratur noch ber Gefekichaft moglich ift. vielmehr in beiben Stanben die Entscheibung naturlichen ober verabrebeten Gefeten unter Einem allgemeinen DERRR und Erben anheim fallen muß: fo lohnt es faum , lans ger im fpeculativen und theoretifden Schutt bes Gigenthumsrechts jum Gelbftgebrauch, bes Entscheidungsrechts zum Wohlwollen und ber Totalität logifcher Bedingungen zur 2006fommenheit ber Zwangerechte, herumzuwühlen ; fondern alle gefellichaftliche Bertrage beruben, nach bem Rechte ber Ratur, auf dem sittlichen Wermögen, Ja! ober Rein! zu fagen, und auf ber fittlichen Rothroen-Digfeit, bas gesagte Wort wahr ju machen. Das sittliche Bermogen, Ja! ober Rein! ju fagen, grundet fic auf ben naturlichen Gebrauch ber menschlichen Wernunft und Sprache; Die fittliche Nothwendigkeit, fein gege= benes Wort ju erfüllen, barauf, bag unfere innere Billenderflarung nicht anders als mundlich ober schriftlich ober thatlich geaußert, geoffenbart und erfannt werben fann, und unsere Worte, als die naturlichen Reis unferer Gefinnungen, gleich Thaten gelten muffen. Bernunft und Sprache find also bas innere und außere Band aller Gefelligfeit, und burch eine Scheibung ober

Eicfchlachten gegeben fend? Diefe Gefche nun, von welchen umfer sittliches Bermögen und Unvermögen abhängt, werden als weltkundig und dem ganzen menschlichen Geschleche offenbart, vorausgesetzt; oder besteht ihre Bollkommenheir, weil sie sich vermuthlich auf innere Gesinnungen beziehen, eben darin, daß sie nicht nothig haben geäußert zu werden, und man daher auch keinem speculativen. Ler ser außerlich davon Rechenschaft geben darf?

Gleichwohl scheint mit allen Wortschraus ben, worauf jebe Erklarung bes Theoriften gestellt ift, die Sache barauf binquequlaufen, bag ber Menfch im Stande ber Natur ein Rechthabenber fep, infafern fein Gebrauch eines Dinges zum Mittel ber Glucfeligfeit mit ben Gefegen ber Weisheit und Gute befteben fann; bingegen gum Pflichttrager werbe, sobald ber Gebrauch eines Dinaes, als Mittels zur Glückfeligkeit, Diefen Gefer ben widerspricht: jener sich also eines that tigen Raturrechts zu erfreuen, biefer aber eines leibenben Raturrechts gu getroften babe. - Tros allen pharifaifchen Scheinbeiligfeit, womit Die Buchftabenmenfeben umfers erleuchteten Jahrhunderts bie Grundfalle bes Biberforuce, und fattfamen Beweises im Munde führen, find fie bie argeften Schander ihres eigenen Gebaues!

Wegen biefer Collifionsfalle zwischen pofiewen und negativen Befugniffen, zwischen erfannter lebenbiger Wahtheiten, als ein Dieb und Morber zu erschleichen.

"bat, bes Diener find alle gotts, bet, bes Diener find alle gotts, los." \*) Alle feine Ansprüche auf ein königliches Monopol der Ungerechtigkeit, alle seine Bersuche und Einfalle, die Eingriffe der Nachahmung seinen Unterthanen durch Galzen und Schmach-Edicte zu verzäunen oder zu verfalzen, haben keine andere Wirfung, als die Sophisteren seinen Herrichaft in den Augen der Nachwelt besto verächtlicher und lecherlicher zu machen.

Er spricht: so geschiehts! — "und "wie der Mensch alle Thiere nennen wurde, "sollten sie beißen." — Nach diesem Worzund Sendiehen Worzund Sendilbe der Bestimmtheit sollte jezdes Wort eines Mannes die Sache selbst sepn und bleiben. Auf diese Aehnlichkeit des Geprages und der Ueberschrift mit dem Musster unseres Geschlechts und dem Meister unserer Jugend — auf diese Recht der Nastur, sich des Worts, als des eigentlichssten, edelsten und kraftigsten Mittels zur Ofsendarung und Mittheilung unserer innigsten Willenderklarung zu bedienen, ist die Gultigkeit aller Verträge gegründet, und diese seigenden

<sup>\*)</sup> Sprichw. Sal. 29, 12.

Babtheit ist aller welschen Praftif, Maschineren ... Schulfuchferen und Marktichreperen überlegen. Der Digbrauch ber Sprache und ibres naturlichen Zeugnißes, ift alfo ber grobfte Meineid, und macht ben Uebertreter biefes erften Gefetes ber Vernunft und ibrer Gerechtigfeit jum araften Menschenfeinde Sochverrather und Wiberfacher deutscher Aufrichtiakeit und Redlichkeit, worauf unsere Burbe und Gluctfeligfeit beruht. Ein punifcher Prediger, nicht in der Buften, bat es funden, daß die Ratur ben. Menschen beutsch gemacht, und daß alle Oeuvres diverses einer cynisch = fodomitischen Mund= art, bie nach b.. und f.. wie nach Pech und Schwefel stinkt, nichts als schwarze Runfte eines f.. Diable ber Binfterniß fund.

In einem Schauthal voller unbestimmsten und schwankenden Begriffe, ift ber Ruhm nicht fein von größerer Aufklarung! — befferer Entwickelung! — richtigerer Untersscheidung! — und sublimirtem Sprachgesbrauch des gesunden Menschenverstandes! — gegen die Zeiten und das Spstem eines Hobbes. Ich habe schon die Verwandtschaft bedsenigen, was der eine Recht und der ansbere Macht nennet, gerügt. Zwang der pflichten, deren Vollsommenheit darin bescheht, daß sie mit Gewalt erpreßt wersden können, scheinen gleich nabe an die Versdindlichkeit der Furcht zu gränzen. Fers

ner, wenn man burch Meußerung bes Bobl= wollens eben fo viel gewinnt, als man burch Aufopferung verliert, fo find auch bie Cols lifions = Falle groiften Wohlwohen und Selbstgebrauch, ober zwischen ben Pflichten gegen Gich und ben Rachften, eben fo gut Fruchte einer armseligen Sophisteren, wie ber porgespiegelte Conflict zwischen ben Rechten der Gottheit und des Menfchen, welchem Conflict ber Theorist alle Uebel Schuld giebt, Die pon jeber unter bem philosophischen und politischen Deckmantel ber Wahrheit und Berechtigkeit ausgeübt worden. Menfchenfiebe ift eine angeborne Schwachheit, und Boblwollen wenig mehr als eine Gecteren, man fic bald ein = bald auszuschwaßen fucht, ben Lefer mit Schulfprache plagt und hoffert, übrigens fich mit bem verschluckten Innhalte ber Begriffe gutlich thut, und mit ben lees ren Schaalen über bas parthevische Publifum luftig macht. Rurt, bas gange Penelopengewebe lauft auf Die Bebendigfeit binaus, jedes von bem andern ungertrennliche Gins zwiefach erscheinen, und wiederum flugs in einander fallen gu laffen, bag burch bergleis den Socuspoeus unter beiberlen Ge ft alt alle Augenblicke Standpunct und Ge-fichtsfreis verruckt, der speculative Buchfidb= Ter aber auf ber schmalen Sangleine schwindfich wird - unterbeffen ber groischen Simmel und Erbe schwebende Epba der Theorie

in feiner Sand! Muf ein foldes Ge fet bet Errechtigkeit, reimt fich mit mehr Anstand und Schicklichkeit jener wißige Zufay ber Austuger: Zerbrich bas Faß, boch laß ben Wein nicht ausläufen! ober, wie die Musen bes Fischmartts fingen Wasch mir den Pelz, doch mach ihn nicht naß!

Durch ben Schlangenbetrug ber Sprache circulirt, unter eben so verschiedenen als mans nigfaltigen Wortgefialten, im ganzen Jerus salem die ewige petitio eines und besselben bypoleitischen principit von außerlicher Wollstommenheit der Rechte und handlungen, von immerlicher Unvollsommenheit der Pflichten und Gesinnungen. Doch alles kommt auf die beiden Fragen an, welche ich wiederholents lich berühren muß.

1. "Giebt es nach bem Gejes ber Ber"nunft Rechte auf Personen und
"Dinge, die mit Lehrmednungen zu"fammenhangen, und durch das Ein"ftimmen in selbige" erworben werden
"können?"

Wie ben Kindern die Würmer, geben ben seuchtigen Buchflabenmenschen die Gestet auch bie guldene Aber und Rymphe Egerie mancher philosophischen Regierung find. Wenn ein Jusammenstang wischen dem Physischen und Moralischen nicht

achivanet werbatt faun, tind die verschiedenen Mobificationen der Schrift und: Bezeiche mungbarten auch auf ben Fortgang und Werbefferung ber Begriffe, Meynungen und Renntpiffe perfchiebentlich. gewirft baben .mulfen. so weiß ich nicht, wo die Schwietigkeiten berenbren, fic einen Bufammenhang gwifden fittlichem Bermogen und Lehrmeynungen vorauftellen. Rach bem Gefet ber Bernunft, b. i. bes unberanberlichen Bufammenhanges und ber wefentlichen Berbindung groffen Begriffen, Die fich einander vorausseten ober ausschließen, bangen Lehrmennungen sowohl mit einem fittlichen Wermogen überhaupt als mit bem besondern Entscheidungerechte in Collifonsfallen nabe genug zusammen. Das Einstimmen in Lehrmepnungen wirft in unfere Befinnungen, und biefe in unfer fittlis des Urtheil und ein bamit übereinstimmenbes Gebaren.

II. "Können vollfommene Reckte durch "Berträge mzeugt werden, ohne un-"pollfommene Pflichten wor: dem Ber-"trage, und beruben Zwangspflichten "auf Gewissenspflichten?"

Bey vollkommenen Rechten tritt an die Stelle des sittlichen Vermögens physische Gewalt, und bey vallkommenen Pflichten die physische Rothwendigkeit mit Gewalt erprester Dandungen. Mit einer solchen Bollkommenheit bekommt das ganze speculative Recht der Natus einen Riß, und läuft in das hoch ste Unrecht über — bis an das Ende des, der aufhört. Kurz, alle gelobte Gesetze der Weisheit und Gute, das Gesetz der Gerechtigkeit und das Gesetz der Vernunft verlieren sich in den allergnädigken Willen und don pleisie jenes römischen Marionettenspielers und Bire tuosen, und in seinen Schwanengesang: Qualis arrisex pereo! — "Dein Ende ist kome "men, und dein Geiz ist aus!!" \*)

Siebt et aber einen gefellich aftlichen Contract, fo giebt es auch einen naturlichen, ber deter und alter fenn, und auf beffen Bedingungen ber gesellschaftliche beruben muß. Daburch wird nun alles nature liche Eigenthum wiederum conventionell, und ber Menfch im Stanbe ber Ratur von ibren Gefeten abbangig, b. i. pofitiv veri pflichtet eben benfelben Gefeten gemäß gu bandeln, benen die ganze Natur und vornehmlich bes Menschen seine, die Erhaltung bes Dasenns, und ben Gebrauch aller bazu geborigen Mittel und Guter zu verbanken Der Menfc, als Pflichttrager der Ratur, bat benmach am allerwenigsten ein ausschließenbes Recht und verhaftes Monopol

<sup>\*)</sup> Berem. 51, 13.

"reden, nichts als von Thatfachen beren wolwlen, und fich gerabe ba am wenigsten nach "Thatfachen umfeben, mo es am meiften bar-"auf ankommt:" - Doch ich habe webet Sunger ju Schaubrobten, noch Muße und Rrafte ju labyrinthifden Gpagiergangen und peripatetischen Laborinthen: fondern eile gur Sache, und Kimme mit Herrn Mendelssohn barin gang-Sich überein, bag bas Judenthum von feiner geoffenbarten Religion: miffe, und gwar in bem Werstande, worin es von ibm felbit genommen wird b. i. ihnen eigentlich von Bott burd Wort: und Schrift nichts bekannt aemacht und anvertraut worben fep, als nur bas finnliche Bebiculum bes Bebeimnife fes, ber Schatten von jufunftigen Gubern, nicht bas Befen ber Guter felbit. deren wirkliche Mittheilung fich Gott burch einen boberen Mittler, Sobenpriefter, Propheten und Ronig, als Mofes, Maron, David und Salomo waren, porbebalten hatte. - Gleichmie baber Mofes felbst nicht wußte, baß fein Untlig eine glangende Rlar. beit batte, Die bem Bolfe Furcht einjagte, fo war auch bie ganze Gefehgebung biefes gottlichen Ministers ein bloger Schleier und Worbang ber alten Bunbebreligion, bie noch bis auf ben beutigen Zag ungufgebeckt und versiegelt bleibt.

Debucabnegar, bem ber Gott ber Jus den die wilden Thiere, trot ihrer Bestimmt= beit, gegeben, daß sie ibm dienen sollen: son= bern nur fur einen Philosophen ohne Gram und Scham , \*) nur fur einen Rimrob, im Stande der Matur, wurde es fich gie men, mit dem Nachbruck einer gehornten Stirn auszurufen : "Mir und mir attein "tommt bas Entscheidungsrecht ju, ob? unb "wie viel? wem? wenn? unter welchen Um= "ftanden ? ich jum Boblthun verbun-"ben bin." - Aft aber bas 3ch, felbft im Stanbe ber Natur , fo ungerecht und unbescheiben, und bat jeber Mensch ein gleiches Recht zum Dir! und Deir allein! fo last und froblich fepn über bem Wir von Gottes Gnaben, und bankbar für bie Brofamen, die ihre Jagd = und Schoofbunde, Windspiele und Barenbeißer ummundigen Baifen übrig laffen! "Siehe, er foluct in "fich ben Strom, und acht's nicht groß, "laffet sich bunken, er wolle ben Jordan mit "feinem Munde ausschöpfen. \*\*) - Wer thar "ibn zwingen, armen Ernbtern ein Trint-"gelb binguwerfen! Wer that ibm wehren, "bie Pfuy! Pfuy! armer Gunber eingu-"verleiben !"

<sup>\*)</sup> Philosophos acodiosos nennt sie ber beil. Ahomas a Kempis 1, 24.

<sup>\*\*)</sup> Piob 40, 18. Damann's Schriften, VII, Ih.

vische Autorität allein giebt ihnen bie erforberliche Anthentie; auch wurden diese Denkswürdigkeiten der Wor = und Nachwelt durch Wunder bestätigt, durch Glaubhaftigs keit der Zeugen und Ueberlieferung bewährt, und durch eine Evidenz wirklicher Erfüls lungen unterstüht, die zureichend sind, den Glauben über alle talmudische und dialecstische Zweifel und Bedenklichkeiten hinweg zu

feten.

Daber beißt die geoffenbarte Relis gion bes Chriftenthums, mit Grund und Becht, Glaube, Bertrauen, Buverficht, getrofte und Embliche Berficherung auf gottliche Bufagen und Berbeifungen, und ben berlichen Fortgang ihres fich felbft entwickeln= ben Lebens in Darftellungen von einer Klars beit zur andern, bis zur volligen Aufbeckung und Apokalppse des am Anfance verborgenen und geglaubten Gebeimniffes in Die Gulle bes Shauens bon Angesicht zu Angesicht: gleichwie ber Bater Abraham bem Ervigen glaubte, froh mar, daß er Geinen Sag feben follte, ibn fabe und fich freute; benn et zweifelte nicht an der Werheißung Gottes burch Unglauben, sondern ward stark im Glauben, und gab Gott die Ehre. Darum murde es ihm auch jum Berbienft gerechnet. Dem Gefengeber Dofes aber wurde ber Gingana in bas land ber Werheißung rund abgefchlagen; und burch eine abnliche Verfundigung

Tremung besjenigen, was die Natur durch ihre Einsehung zusammengesügt hat, wird Elaube und Areue ausgehoben, Lüge und Arug, Schande und Laster zu Mitteln der Glückseligkeit gesirmelt und gestempelt. Fundamentum est justitiae FIDES - dictorum constantia et veritas. \*) — Est enim primum, quod cernitur in universi generis humani societate, ejus autem vinculum est RATIO et ORATIO, quae conciliat inter se homines conjungitque vaturali quadam societate. \*\*) — Res a natura copulatas errore divellere, sons est fraudium, malesiciorum, seelerum omnium.

Jeber Sophist ist also nicht nur ein Lügner, sondern auch ein heuchler, und bedient sich der Sprace, als eines leeren Puppenspiels, sein Idol, das eitele Gesmächte menschlicher Kunst, für einen Ausssluß göttlicher Vernunft und eine leibhafte Tochter ihrer Stimme auszugeben, abergläubige Leser durch das Blendwert einer güldenen Hale bes hinters Licht zu führen, und sich ihre Ueberzeugung, auf Kosten und Gefahr uns

<sup>\*)</sup> Cic. de Off, I, 7.

<sup>\*\*)</sup> Ib. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Ib. III. 18.

wilfen!) — war vollige Zerftorung bes Gefehes, ihrer eigenen Weissaung zufolge. Durch diesen letten Grauel der Verwüstung wurde Moses letten Grauel der Verwüstung wurde Moses zum Pabst der entweihten Nation, der Leichnam seiner verweseten Gefehgebung zur Reliquie der Superstistion, Bethäuser zu Mördergruben, Bethel zu Bethaven und die Stadt des Blutz bräutigams, trot dem heidnischen und antichristischen Rom, eine babylonische Mehe und Schule des herrschenden Anklägers, Versläumders, Lügners und Mörders von Ansfang.

Das Christenthum glaubt also nicht an Lehrmepnungen ber Philosophie, Die nichts als eine alphabetifche Schreiberen menfclicher Speculation, und bem manbelbaren Mond = und Modenwechsel unterworfen ift! - nicht an Bilber nnb Bilberbienft! - nicht an Thier = und Selbendienft! - nicht an fymbolifde Elemente und Lofungszeichen ober einige fcwarze Bage, welche die unfichtbare Sand Des Ohngefahrs auf ber weißen Wand babin gestrichen! nicht an pythagorifcplatonifde Bablen!!! - an feine vorübergebenben Schatten nicht bleibenber, nicht fortbaurender handlungen und Ceremonien, benen man eine geheime Kraft und unerflarbace Magie gutraut! - an feine Gefete, Die auch obne Bilauben baran gethan wer-

ven muffen, wie fich ber Theorist irgenbwo-ausbrucht, troß feiner epikurischstolichen Wort-Manberen über Glauben und Wiffen ! Rein, bas Christenthum weiß und femt feine andere Glauben bfeffeln, als das fefte prophetische Wort in ben ale leralteften Urfunden bes menfchliden Gefdlechts und in ben beiligen Soriften bes achten Subenthume, ohne famaritifde Absonderung und apotwobifde Mifcnab. - Jene Rieberlage machte eben ben Juden zu einem gottebaes lehrten, gefalbten und vor allen Bolfern ber Erbe zum Seil ber Menfchheit berufenen und ausermablten Gefchlechte bes Gigenthums.

Gine bem eisernen Ofen aapptischer Riegelbrenneren und Frohndienftbarfeit entführte Dorde batte frevlich Sandlungsfeffeln nothia, und einen Buchtmeifter gur bevorftebenden Bilbung eines fonderlichen Staats. Bie ber Beift bes Beerführers ju fluchenben und tobtenben Ganctionen erbittert wurde : fo betrübte ibre pobelbafte Eitelkeit und findische Ungeduld nach einem Ronige ben Geift bes letten Richbers bis zur langmuthigen Rache allweis fer Liebe, welche burch phyfifches Glent

far fittlichen Befferung leitet.

Der außerorbentliche Geschmack an Gefebaebung und ber fonigliche Lurus barin beweist eine eben fo große Unfahigkeit fich

felbst, als seines gleichen zu regieven, und ift ein gemeinschaftliches Beburfruß fur Sclar ven und ihnen abnliche Despoten. Theil mosaischer Weisheit war, wie bes Bolts habfeligfeit , agpptifche Beute; mibiae nitische Rlugheit trug auch ihr Scherflein baju ben, und um bas Meifterftuck ewiger Dauer noch frauser und bunter gu machen, entbectte eine wolfianische Bunfchelruthe endlich bie Aber eines dinefifden Ceremoniels, bas an vorübergebende Sandlungen von gediggener Bedeutung gebanden, aber bem unvermeidlichen Diffverftandniffe und unumganglichen Diffbrauche mundlicher Fortpflanzung Preis gegeben mar, gleichwie ber in ben Borbereitungstagen ber Gefengebung gebandbabte und getriebene Retechismus afgemeiner Menfchenreligion bem lofen Geschwäße Marons, Damit er fie fein wollte anrichten. -

Rach Maßgabe ber zwey Fragen von der besten Regierungs form und gesundes sten Diat, mußte sich violmehr die himmslische Politik zu dem irrdischen dort und zeitlichen damals herunterlassen, ohne das durch an iht und hier gesesselt zu sepn, um, gleich der Sonne, ihren glanzenden empgen Eirkel durchzulausen, vom Glauben gen Eirkel durchzulausen, vom Glauben Abrahams por dem Gesch, bis zum Glauben seiner Kinder und Erben der Berebeisung nach dem Gesche; dem dem gereche

ten Abraham mar: bie Berbeifung, aber fein Gefet, als bas Zeichen bes Bunbes an feinem Kleische gegeben. Gerade in biefer ache ten Politif erblicken wir , wie jener Weltweife fagte, eine Bottheit , mo gemeine Margen ben Stein feben. Die gedingene Beden tung vorübergebender Sandlungen zielte alfa mabrideinlich: auf ben. venlio rnen jober verdrehten Schluffel ber Erkennfmi B; an welchem ben Sauptern ben Synas gogen for wenig gelegen war , bake fienficht bie smbefudte Erlaubnif nabmen; bas gange Solog bes Gefetes gar ju gerftoren, das Himmelreich dadurch zuschlaßen vor den Menfchen, felbft nicht hineinkamen, und bie himein wollten, nicht hineingeben ließen, fone dern aus Rabbinen gottlicher Wernupft lirerate III. literarum; bie vollfommenften Buchfabenmenschen und Masoreten im beiligsten und fruchtbarften Werftanbe wurden.

Durch Ratur und Begriff ber Sas che ift die Abstellung ber mofaischen Ber fassung, welche mit Landeigenthum und Landeigenthum und Landeigenthum und Landeigenthum Berbindung stand, und sich auf Tempel, Priesterthum und Reinigungägesehe bezog, verständlicher und öffentlicher verlautbart worden, als es bas Engelges schafte auf dem von Meteoren dunfler Ungewitter: gerührten, seuerbrennenden, rauch dampsenden Berge in einer Wussen Arabiend, Damann's Schriften. VII. 26.

butch ben Sall ber Posaunen und bie Stime me ber Worte, welcher fith wegerten, ibie fit borter ju baß ihnen bas Wort ja nicht gefagt murbe (benn fie mochtens nicht ertragen, was ba gefagt ward), auszurichten im Stanbeimgr. Dit einer fo vernehmlichen, unauslofdtiden, leferlichen Geelenschrift; baf es lefen kann, wer vorüberläuft, ift bad Dimmelreich bes Gefalbten emgeffichet worden. --- und gleich einem Sometit ettling en bem lerren Baubennes frinnfe udb ber tobten Puppengeftalt bed &we Denthume entflogen ! Dennoch fausen so viel Proeifel umb Grubeleven; Soporbefen und Thedeien bem am Sergen: und Sinn unbes fanittenen Gophiften von bem Gebor ; baß en Die Stimme bes leifen Menfchenverkanbes por bem Gebrull feiner Artillerie weber verninimb noch vernehmen kann! --- Obne Reuer und Deerd ift man fein Burger: obne Band und Leute fein Burft, und bie priesterliche Mation einer blogen Bonf &bow telrelbgion bleibt 3. nach bem Musbruck ber Schrift; ine Bevingich abung Gete te's und ber gottlithen Bernunft. Ja . es ware nin großpres Wunber., als an ihren Sonben und Rleibern gefcab, wenn: jene Gefengebung für eine in ber Wuften ierenbe Holbe flüchtiger Reibeigeneng welche beit era fien Rirdenftaan bilben follten, einem in affe vier Winbe gerftreuten. Gefinbel, wone 1 11 t 11

Staat und Religion, als ihre Ntumie, bis auf den heutigen Tag und über den ganzen Erdball hin und het, angemeffen sepritönnte. Nein, die ganze Mythologie der hebraischen Haushaltung war nichts als ein Typus einer transcendenteren Geschichte, der Horostop eines himmlischen Helden, durch dessen Erscheinung alles dereins vollendet ist und noch werden wird, was in ihrem Gesege und in ihren Propheten geschrieben steht ://Sis "werden vergehen, aber Du bleibst; sie wers, den alle veralten wie ein Kleid, wenn Dus, sie verwandelt wie ein Kleid, wenn Dus

Unendlich schapbarer als jener Schattenrif bes judifchen Ritten ftaats und ibres ausschließenden Burgerrecht 8, if bem Phis Tofophen und Weltburger Die alleraltefte Urfunde, weil felbige bas gange menfche liche Beschlecht angeht, und Moses zus gleich bie mahren Werhaltniffe beffelben gu feinem Bolte ohne felbstüchtige Borurtheile aufflart, sich eben so febr durch die einzelnen Bruchftude ber erften Vorwelt, als burch ben aubführlichen Plan ber Borfehung, welde ibn gum Werkzeuge ihrer offentlichen Unftalten ermäßlte, um bie patefte Rachwelt unfterblich verbieftt gemacht bat. Donn was find alle miracula speciosa einer Dbpffes und I Liade: und, ibrer Bolben, gegen bie einfaltigen aber bedeutungereichen Phanomene bes

ehrwürdigen Patriarchenwandels? mas, die sanste liebevolle Seele des blinden undonischen Bankelsangers gegen den von eigenen Thaten und hohen Eingebungen a priori und a poneriori glühenden Geist eines Moseh!

So febr auch der europäischen Centauren-Ritterfcaft bie jungfte Etymologie bes Worts At del aus einer grabifchen Burgel \*) gunflig fepn mag : fo bleibt boch ber Jube immer ber eigentliche urfprungliche Ebelmann Des gangen menfclichen Gefchlechts, und bas Worurtheil ihres Familien = und Ahnenftolges ift tiefer gegrundet, als afle Sitel bes lachers lichen heralbischen Ranglepftyle. Gelbft bas Disperhaltniß ihres, fleinen in bie gange Welt gerftreuten Orbens , jum Pobel aller librigen Wolfer liegt im Begriff ber Sache; gleichwie die Caricatur der Urfunden für die Alechte beit und bas graue Alterthum ihres Frepbriefes fpricht , und ben wißigsten Spott über-Die Dauer ihrer Gefetgebung ift vollends ber ftartite Beweis von der Kraft ibres Urbebers, von der Ueberlegenheit seiner febn Worte über bie gufammengebettelten smolf Safeln, maffersuchtige Ungeheuer und Rurbisgewächse, die ohne Arbeit noch War-tung in einer Racht werben und in einer Racht verberben, bas Schatten und Freude

<sup>\*)</sup> Höhler disp. pro loco etc. Regiom. 1782. Coroll. Vil.

weg ift. Mofes bleibt ber große Pan; gegen ben alle Pharaonen und ihre Schwarz= kunfter gang und gar servum pecus find.

Ein agpptischer Priefter fcalt Die Grie-den für Rinber. Bu ihren Spielen; burch beren Erfindung und Uebungen fie fich einen Ramen gemacht, gebort auch ber Glo-be aspirant der Philosophie. Dbicon Die Unwiffenheit ihres Meons unferm Jahrhunderte weder anpassend noch anståndig ift, fo. affectiren boch die fleinen Fuchse und Meis fter griechischer Weisheit Die reine Bloge und Liebhaberen beidnischer Unwissenheit mit folder Naivetat bes Gefcmacks, baß fie, wie ber Prophet fagt, "weber ihren DERNN, "nioch die Krippe ihres HERRR kennen." Der foftematifche Atheismus gehort alfo vorzüglich zu ben Atticismis, wodurch fic die gefunde Vernunft einiger ihrer Spermologen \*) von dem fo allgemeinen als unvermeiblichen Aberglauben bes popularen Gogenbienstes unterschied, ohne baß sie im Stande waren, die Erscheinungen ber unbestimmten Gegenstande burch etwas befferes als einige transcendentale Grillen ju ergangen, welche ofters kein anderes Ereditiv noch Bureichenden Grund hatten, als relationes curiosas morgenlandifcher Sagen und Ge-

<sup>&</sup>quot;) Apostelg. 17, 18.

rachte, einheimischer Wolksmabrchen, Abndungen, Traume, Rathiel und bergleichen

Rinderepen mebr.

Seitbem fich aber bie Gotter ber Erbe au allerbochten Philosophen felbst creirt, hat sich Inpiter (weiland summus philosophus!) in die Guguksgestalt eines Pada gogen verfrieden muffen; und obidon Sere Menbelsfohn es feinem verewigten Freunde gewiffermaßen übel ju nehmen icheint , daß , er fich von, wer weiß nicht! welchem Geichichtforider bie gottliche Ergiebung bes menfoliden Gefdledts einbilden laffen : fo bat er boch nicht nur felbft ben Begriff ber Religion und Rirche ju einer offentlichen Erziehungs = Unftalt abgeformt, fondern auch in dieser schulmeifterlichen Ruckficht fo manches Triviale über bas Gangels band ber Sprache und Schrift und ihren natürlichen Parallelismum mit ber religiosen Macht bes masoretischen Buchftaben- und scholastischen Wortframs, nachgebetet und vorbuchftabirt, daß ein andachtiger Lefer fich menigstens bev einer Stelle feines speculativen Solummers, faum bes Gabnens enthalten Ihm ift es namlich ein vollig ung egrundeter Glaubensartifel, "die als "phabetische Sprache für bloße Zeichen ber "Laute" anzusehen. Seinen Bernunftarunben nach, invita Minerva experientiae, ift ber Weg mit Schrift auf Sache über und

bes Unglaubens an bem Geiffe ber Enabe und Wahrheit, welcher in hieroglyphischen Gebrauchen, symbolischen Ceremonien und Sandlungen gediegener Bedeutung aufbewahrt. werben fofte auf die Zeit ber Erquickung, Ausgießung und Salbung, artete biefes irrbifce Bebiculum einer zeitlichen, bilblichen, bramatischen ,- thierischen Gefetgebung und Opferbienftes in bas verberbte und toblich. schleichenbe Gift eines finbischen, fnechtischen, buchftablichen, abgottischen Aberglaubens aus. Der gange Dofes bemnach fammt allen Propheten ift ber gels bes driftlichen Glaubens, und ber ausermablte fostliche Ed= ftein, ber von ben Bauleuten verworfen, auch ihnen jum Ectftein, aber bes Anftopes, jum Felfen bes Scandals geworben ift, bag: fie fich aus Unglauben ftogen an bem Wort, worauf ihr ganges Gebau berubt. selbst der größte Prophet, und der Nationals Gesetzeber mir ber fleinfte verganglichste Schatten feines Amts, welches er jum blo-Ben Worbilbe eines anbern Propheten bes fannte, beffen Erweckung er feinen Brubern und ihren Rachfommen verhieß, mit bem ausbructlichen Befehl und Gebot Dem felben zu gehorden. Das: gulbene Ralbe agpptischer : Ueberlieferung und rabbinischer, Menfchenfahungen, burch Maron und bie Saupter der Spnagoge, unter bem Schein gottlicher Bernunft :- (um bes Emigen:

fchen Bolts, nach bem Gleichniffe ihres Er remonialgesetes, ein lebenbiges geift = umb bergerweckendes Elementarbuch affer biff oz rifden Literatur im himmel, auf und unter ber Erbe - - ein biamants ner, fortschreitenber Fingerzeig auf die Jobels verioben und Staatsplane ber gottlichen Res gierung über bie gange Schopfung von ibrem Unfange bis ju ihrem Ausgange gu fepn, und bas prophetische Rathfel einer Theofratie spiegelt sich in ben Scherben biefes gertrummerten Befages, wie bie Sonne ,,in "ben Eropflein auf bem Grafe, bas auf Dies "mand harret, noch auf Menfchen wartet": benn gestern war ber Than vom herrn als lein auf Gibeons Fließ, und auf bem ganzen Erbboben trocken; beute Thau auf ber ganzen Erbe, und bas Trockne allein auf bem Kließe -

Nicht nur die ganze Geschichte des Justenthums von Weissugung; sondern der Geist derselben beschäftigte sich vor allen übrisgen Nationen, denen man das Analogon einer ähnlichen dunkeln Khndung und Boremspfindung vielleicht nicht absprechen kann, mit dem Ideal eines Ritters, eines Retters, eines Kraft: und Wundermanns, eines Goel's, dessen Abfunft nach dem Fleisch aus dem Stamme. Juda, sein Ansgang aus der Hohe aber des Baters Schoof sepnisolte. Mossee des Psalmen und Propheten sind toller

ven muffen, wie sich der Theorist irgendwo ausdruckt, troß seiner epikurischtolschen Wortskamberen über Glauben und Wissen!

— Rein, das Spristenthum weiß und fennt keine andere Glauben serfeln, als das feste prophetische Wort in den als leraktesten Urkunden des menschlischen Geschlechts und in den heiligen Schriften des achten Judenthums, ohne samaritische Absonderung und apostryphische Mischnah. — Jene Niederlage machte eben den Juden zu einem gottesgesiehrten, gesalbten und vor allen Wölfern der Erde zum heil der Menschheit berufenen und auserwählten Geschlechte des Eigenthums.

Gine dem eisernen Ofen agyptischer Zies gelbrenneren und Frohndienstbarkeit entführte Horbe hatte freylich Handlung & fesselle in nothig, und einen Zuchtmeister zur bevorftehenden Bildung eines sonderlichen Staats. Wie der Geist des Heerführers zu fluchenden und todtenden Sanctionnen erbittert wurde: so betrübte ihre pobelshafte Eitesteit und kindische Ungeduld nacheinem Könige den Geist des letten Richters bis zur langmuthigen Rache allweisser Liebe, welche durch physisches Elendung sietet.

Der außerordentliche Geschmack an Gefetgebung und ber konigliche Luxus barin berveist eine eben so große Unfahigkeit fich

Unglaube im eigentlichsten hiftorifchen Wortverstande ift alfo bie einzige Gunde gegen ben Geift ber mabren Religion , beren Derg im himmel , und ibr himmel im Bers gen ift! Dict in Diensten, Opfern und Belübben, bie Bott von ben Denfoen fordert, bekeht bas Gebeimnis ber driftlichen Gottseligfeit; fondern vielmehr in Berbeigungen., Erfullungen Mufopferungen, bie Gott jum Beften ber Menschen getfan und geleiftet; nicht im vornehmften und großten Bebot, bas er aufgelegt, sonbern im bochften Bute, bas er geschenft bat: nicht in Befetgebung und Gittenlebre; bie bloß menfolide Gefinnungen und menfche fiche Sanblungen betreffen; fonbern in Musführung gottlicher Thaten, Werfe und Anftalten jum Seil ber gangen Welt. Dogmatif und Rirdenrecht geboren lediglich zu ben öffentlichen Erziehungsund Bermaltungs = Unftalten, find als solche obeigfeitlicher Willführ unterworfen, und bald eine grobe, bald eine feine außerliche Bucht, nach ben Elementen und Graben berricbender Alefthetif. fichtbaren ; bffentlichen , gemeinen Unftalten find weder Religion, noch Beisbeit, bie von oben berabtommt; fondern in bifd, menfolich und tenfelifd nad dem Einfluß welscher Carbinale ober wel-

icher Ekeroni, poetischer Beichtvater ober profaifcher Bauchpfaffen, und nach dem abmethfelnben Spftem bes fatiftischen Gleichund Uebergewichts, ober bewaffneter Soleram und Neutralitat. — Kirchen- und Schulmer fen baben & wie Creaturen und Miggeburten bes Staats und ber Bernunft, fich beiben oft eben fo niedertrachtig verkauft, als felbige verrathen; Philosophie und Politif baben ju allen ihren gemeinschaftlichen Tauschungen und Gewaltthatigkeiten bas Schwert des Aberalaubens und ben Schild bes Unglaubens no= thig gehabt, und sowohl durch ihre Liebe als burch ihren Saß bie Dogmatif arger gemißbanbelt, benn Umnon Die Schwefter feines Brubers Absolom -

Bey dem unendlich en Misverhalten niffe des Menschen zu Gott, sind "öffents, liche Bildungs-Anstalten, die sich auf Werz, haltenisse des Menschen zu Gott beziehen," lauter ungereimte Sabe in trocknen Worten, welche die inneren Safte anstecken, je mehr ein speculatives Geschöpf davon einzusaugen bekommt. Um erstlich das unendliche Missverhältnissen dem Wege zu räumen, ehe von Verhältnissen die Rede sein fann, welche öffentlichen Anstalten zum Beziehungsgrunde dienen sollen, muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur theilhaftig werden, oder auch die Gottseit Kleisch und Blut an sich nehmen. Die

butch den Sall ber Posaunen und bie Stime me der Worte, welcher fith wegerten, ibie fie borber ju bag ihnen bas Wort ja nicht gefagt' marbe (benn fie mochtene nicht ertras gen , mas ba gesagt ward), auszurichten im Standermar. Mit einer fo vernehmlichen, unauslöfchlichen, leferlichen Geelenschrift; daß es lefem kann, wer vorüberlauft, ift : bad : Dimmelreich : bes : Gefalbten emgeffichm morben. .--- und gleich einem Schmetit eitling en bem leeren. Manbengefrinnfe und ber tobben Puppengeftalt bed Bus denebums entflogen ! Dennoch fausen so viel Ameifelt und Grübeleven; Soppothefen und Theorien bem am Spergen :: und Ginn unbefanittenen Gophiften. von bem Gebor , bag en bie Stimme bes leifen Menfchenverftanbes por Dem Gebrull feiner Artillerie webet verninimbonoch vernehmen fann! --- Obne Feuer und Seerd ift man tein Burger: obne Land und Leute fein Rurft, mib Die priefferliche Mation einer blogen Bouf ibem telreligion. Sleibt im nach bem Ausbrucke ber Schrift ; eine i Bevingich ang Gota te's mo der gottlithen Nemanft. Ja. ware nin großeres Wunder, als an ihren Souben : und Rleibern gefchab, wenn: jene Gefengebung für eine in ber Wuften irrenbe Holbe flüchtiger Keibeigenen, welche ben era fen Rirdenftaarbilden follten, einem in affe vier- Winde gerftreuten Gefindel, wone 

Staat und Religion, als ihre Rumie, bis auf ben heutigen Tag und über ben gangen Erbball hin und het, angemeffen seyn könnte. Nein, die ganze Mythologie ver hebraischen Haushaltung war nichts als ein Typus einer transcendenteren Geschichte, der Horostop eines himmlischen Helben, durch dessen Erscheinung alles bereins vollendet ist und noch werden wird; was in ihrem Gesetze und in ihren Propheten geschrieben steht: ,, Sie "werden vergehen, aber Du bleibst; sie wers, , den alle veralten wie ein Gewand, sie wers, , den verwandelt, wie ein Kleid, wenn Die , sie verwandeln wirst ----

Unendlich schakbarer als jener Schattenrif bes indifchen Ritte nftaats und ibres ausschließenden Burgerrecht 8, if bem Phis losophen und Weltburger Die aller altefte Urfunde, weil felbige bas gange menfche liche Geschlecht angeht, und Moses que gleich bie mahren Werhaltniffe beffelben gu feinem Bolke ohne felbstuchtige Borurtheile aufflart, fich eben fo febr burch bie einzelnen Bruchftuce ber erften Borwelt, als burch ben ausführlichen Plan ber Borfebung, welde ihn gum Werkzeuge ihrer offentlichen Uns falten ermagite, um bie patefte Rachwelt unfterblich verbient gemächt bat. Denn was find alle miracula speciosa einer Dbpffes und Iliade, und ibrer Belben, gegen bie einfaltigen aber bebeutungereichen Phanomene bes ehrwündigen Patriardenwandels? was, die sanfte liebevolle Seele des blinden maonischen Bankelsangers gegen den von eigenen Thaten und hohen Eingebungen a priori und a pomeriori alühenden Geist eines Moseb!

So febr auch der europaischen Centauren-Ritterschaft die jungste Etymologie des Worts Abel aus einer grabifchen RBurgel \*) gun-Rig fepn mag : fo bleibt boch ber Jube immer ber eigentliche ursprungliche Ebelmann bes gangen menschlichen Geschlechts, und bas Worurtheil ihres Familien = und Ahnenstolzes ift tiefer gegrundet, als alle Titel bes lacherlichen beralbischen Ranglepftpls. Gelbft bas Disperbaltnis ibres, kleinen in die gange Welt gerftreuten Orbens , jum Pobel aller übrigen Wolfer liegt im Begriff ber Sache; gleichwie die Caricatur ber Urfunden für die Mechtbeit und bas graue Alterthum ihres Frepbriefes spricht, und ben wikigsten Gvott über-Die Dauer ihrer Gesetgebung ift vallends der starkste Beweis von der Kraft ibres Urhebers, von der Ueberlegenheit seiner gebn Worte über bie jufammengebettelten gwolf Safeln, mafferfüchtige Ungeheuer und Rurbisgewächse, die ohne Arbeit noch Wartung in einer Racht werben und in einer Macht verberben, baß Schatten und Freude

<sup>\*)</sup> Köhler disp. pro loco etc. Regiom. 1782. Coroll, VII.

weg ift. Mofes bleibt ber große Pan, gegen ben alle Pharaonen und ihre Schwarzs funfter gang und gar servum pecus find.

Ein agpptischer Priefter schalt Die Grieden für Rinder. Bu ihren Spielen; durch beren Erfindung und Uebungen fie fich einen Namen gemacht, gebort auch ber Glo-be aspirant ber Philosophie. Dbicon Die Unwissenheit ihres Aeons unserm Jahrhunderte weder anpassend noch anftanbig ift, fo, affectiren doch die fleinen Fuchse und Meifter griechischer Weisheit die reine Bloke und Liebhaberen beibnischer Unwissenheit mit folder Raivetat bes Geschmacks, baß fie, wie der Prophet fagt, "weber ihren BERAN, "moch die Rrip pe ihres BERRN kennen." Der fuftematifde Atheismus gebort alfo porzuglich zu ben Atticismis, wodurch fic die gefunde Bernunft einiger ibrer Spermologen \*) von bem fo allgemeinen als unvermeidlichen Aberglauben des popularen Gogenbienftes unterschieb, ohne baß fie im Stande waren, die Erscheinungen der unbestimmten Gegenftanbe burch etwas befferes als einige transcendentale Grillen ju ergangen, welche oftere kein anderes Ereditiv noch Bureichenden Grund hatten, als relationes curiosas morgenlandischer Sagen und Ges

<sup>&</sup>quot;) Apoftelg. 17, 18.

racte, einheimische Boltsmabrchen, Abndungen, Traume, Rathfel und dergleichen

Rindereven mebr.

Seitbem fich aber bie Gotter ber Erbe ju allerhochften Philosophen felbft creirt, hat fich Jupiter (weiland summus philosophus!) in die Guguftgestalt eines Dabas gogen verfriechen muffen; und obicon Sert Menbeldfohn es feinem verewigten Freunde gewiffermaßen übel zu nehmen icheint , baß er fich von, wer weiß nicht! welchem Geschichtforscher Die gottliche Erziehung bes menichlichen Gefchlechts einbilden laffen i fo bat er boch nicht nur felbft ben Begriff ber Religion und Rirche zu einer offentlichen Erziehungs = Unftalt abgeformt, fondern auch in diefer ichulmeisterlichen Rudficht fo manches Triviale über bas Gangelband ber Sprache und Schrift und ihren naturlichen Parallelismum mit ber religiofen Macht bes masoretischen Buchstaben- und scholastischen Wortframs, nachgebetet und vorbuchstabirt, baß ein andachtiger Lefer fich menigstens bep einer Stelle feines speculativen Schlummers, faum bes Gabnens enthalten Ibm ift es namlich ein vollig ung egrundeter Glaubensartifel, "bie alphabetische Sprache für bloße Zeichen ber "Laute" angufeben. Geinen Bernunftgrunben nach, invita Minerva experientiae, ift ber Weg mit Schrift auf Sache über und

durch die Sprache nichts wemiger uis nothe wendig; fondern er behauptet mit einer bepe nabe unataublichen und unverzeihlichen Ueber-Beugung, bas bie Schrift junnuttelbare Bes igeichnung ber Gache" fey. Due Goabe daß taubgeborne. Philosophen allein auf biefes Borrecht Anfpruch machen konnen ! - Mit einem folden Arebegange bes Berftanbes laffet fich ohne Blug ber Erfins bungefraft eben fo leicht bas Unermegliche als megbar, und umgefehrt benten: -- ebent fo leicht burd unmittelbare Bezeiche nung ber Sache bie gange beutsche Litteratur nicht nur überfeben, fondern auch verbeffern von einem Imperator ju Pefin, als von einem taubgebornen Johann Balls born! -

Wenn sich aber alles menschliche Wissen auf wenige Fundamentalbegriffe einschränken satht, und wenn sowohl in der Redsprache diesselben Laute, als in verschiedenen hieroglyphissichen Tafeln dieselben Bilder öfters vorkommen, aber immer in anderer Verbindung, wodurch sie ihre Bedeutung vervielfältigen: so ließe sich diese Beobachtung auch auf die Geschichste anwenden, und der ganze Umfang menschsieher Begebenheiten und ihres Wechselaussehn, wie der gestirnte himmel in Fächer abtheisten, wie der gestirnte himmel in Figuren, while die Anzahl der Sterne zu wissen.

Dader: schind der Sterne zu wissen.

fchen Bolfs, nach bem Gleichniffe ihres Ceremonialgesetes, ein lebenbiges geift = bergermeckenbes Elementarbuch aller biftorifden Literatur im himmel, auf und unter ber Erbe - - ein diamante ner, fortschreitender Fingerzeig auf die Jobelverioben und Staatsplane ber gottlichen Res gierung über bie gange Schopfung von ibrem Unfange bis ju ihrem Musgange gu fepn, und bas prophetische Rathfel einer Theofratie fpiegelt fich in ben Scherben biefes zertrummerten Gefafes, wie bie Sonne ,,in "mand harret, noch auf Menfchen wartet": benn gestern war ber Thau vom herrn als lein auf Gibeons Fließ, und auf bem gangen Erbboben trocken; beute Thau auf ber gangen Erbe, und bas Trodine allein auf bem Kließe -

Nicht nur die ganze Geschichte des Justenthums war Weissagung; sondern der Geist derselben beschäftigte sich vor allen übrisgen Nationen, denen man das Analogon einer ähnlichen dunkeln Uhndung und Borenspfindung vielleicht nicht absprechen kann, mit dem Jusal eines Nitters, eines Retters, eines Kraft: und Wundermanns, eines Gorle, dessen Abkunft nach dem Fleisch aus dem Stamme. Juda, sein Ansgang aus der Hohe aber des Baters Schooffen, die Pfalmen und Propheten sind, woller

Winte und Blide auf biefe Erfcbeinung eintes Meteors über Wolfen = und Feuersaule, eines Sterns aus Jafob, einer Sonne ber Gerechtigkeit, mit Beil unter ihren Stilgeln! - auf bie Zeichen bes Wiberspruchs in ber zwepbeutigen Geftalt feiner Perfon, feiner Friedens - und Freudenbothschaft, feiner Arbeiten und Schmerzen, feines Geborfams bis jum Tobe, ja jum Tobe am Rreug! und feiner Erbobung aus bem Erbenstaube eines Wurms bis jum Thron unbeweglicher Berrlichfeit -- auf bas Simmelreich, bas dieser David, Salomo und Mens schensobn pflanzen und vollenden wurde zu einer Stabt, die einen Grund bat, beren Baumeister und Schopfer Gott, zu einem Jerufalem broben, Die fren und unfet aller Mutter ift, zu einem neuen himmel und einer nenen Erbe , ohne Meer und Tempel brinnen -

Diese zeitlich en und ewigen Geschichtsmahrheiten von dem Könige der Juden, dem Engel ihres Bundes, dem Erstgebornen und Haupt seiner Gemeine, sind das A und a, der Grund und Gipfel unserer Glaubensslüsgel; aber das Ende und Grab des mosais ichen Kirchenstaats wurde Anlaß und Werkstatte metamosaischer Handlungssessellen, und einer mehr als agyptischen Knechtschaft und babvlonischen Gefangenschaft.

Unglaube im eigentlichften bifforifchen Wortverstande ift also die einzige Gunde gegen ben Geift ber mabren Religion, beren Derg im Simmel, und ihr Simmel im Bers gen ift! Dicht in Dienften, Opfern und Belubben, bie Bott von ben Denfoen fordett, beftebt bas Webeimnif ber driftlichen Gottfeligfeit; fonbern vielmehr in Berbeigungen., Erfullungen und Mufopferungen, bie Gott jum Beffen ber Menschen gethan und geleiftet; nicht im vornehmften und größten Bebot, bas er aufgelegt, fonbern im bochften Bute, bas er gefdenet bat: nicht in Ber fesgebung und Sittenlebre; Die bloß menfolide Gefinnungen und menfche froe Sanblungen betreffen ; fonbern in Ausführung gettlicher Thaten, Berfe und Unftalten gum Seil ber gangen Welt. Dogmatif und Rirdenrecht geboren lebiglich ju ben offentlichen Ergiebungsund Bermaltungs - Anftalten, find ale folde obrigfeitlicher Willführ unterworfen, und bald eine grobe, bald eine feine du Berliche Bucht, nach ben Glementen und Graben berrichender Melbetif. fichtbaren , Iffentlichen , gemeinen Unftalten find weber Religion, noch Beisheit, bie von oben berabtommt: fonbern in bifd, menfolid und tenfelifd nad dem Einfluß welscher Carbinale ober mel-

icher Elecroni, poetischer Beichtvater ober profaifder Bauchpfaffen, und nach bem abmechfelinden Spftem des ftatistischen Gleichund Uebergewichts, oder bewaffneter Toleram und Reutralitat. — Rirden- und Schulmer fen baben , wie Creaturen und Difgeburten bes Staats und der Bernunft, fiche beiben oft eben fo niedertrachtig verfauft, als felbige verrathen; Philosophie und Politif baben ju allen ihren gemeinschaftlichen Tauschungen und Gewaltthatigkeiten bas Schwert des Aberalaubens und ben Schild bes Unglaubens no= thig gehabt, und somobl durch ihre Liebe als durch ihren Saß die Dogmatif arger gemighandelt, benn Umnon bie Schwester feines Bruders Absolom -

Ben dem unendlich en Misverhalten niffe bes Menschen zu Gott, sind "öffente,,liche Bildungs-Unstalten, die sich auf Berz,,baltnisse bes Menschen zu Gott beziehen," lauter ungereimte Sabe in trocknen Worten, welche die inneren Safte anstecken, je mehr ein speculatives Geschöpf davon einzusaugen bekommt. Um erstlich das unendliche Missverhältnissen zum Bege zu raumen, ehe von Verhältnissen die Rede sepn kann, welche öffentlichen Unstalten zum Beziehungsgrunde dienen sollen, muß der Mensch entweder einer göttlichen Natur theilhaftig werden, oder auch die Gottbeit Fleisch und Blut an sich nehmen. Die

Inden haben sich durch ihre gottliche Gesetzgebung, und die Naturalisten burch ihre gottliche Bernunft eines Palmoiums zur Gleichung bemachtigt: folglich bleibt den Christen und Nifodemen fein anderer Mittelbegriff übrig, als von ganzem Berzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemuthe zu glauben: Also hat Gott die Welt geliebt — Dieser Glaube ist der Sieg, welcher die Welt überwunden hat.

Ein abnliches Digverhaltnig bes Menfchen zum Menfchen icheint eben fo naturlich allen offentlichen Staatsanstalten an= zukleben; baber bas Migverhaltniß bopvelter Gebubren weber auffallend noch befremdend ift in einem Softem de convenance, welches alle Reichs = und Landeskinder zu Leib= eigenen deterioris conditionis abelt, burch eine judifche und turfifche Befchneibung ibres Sals = und Rummerbrods , bas fur welfche Balilder, Windbeutel und Chentheurer phie losophischer Industrie sich in Fleischtopfe und gebratene Bugvogel verwandelt. Doch nach einer andern Dogmatif find wenig nebmen und boppelt geben feine Befinnungen noch Sandlungen deterioris conditio-Dis. -

Ausschließenbe Selbfliebe und Reid find bas Erbe und Gewerbe eines judifchen Baturalismus, bem foniglichen Gestes auwider, seinen Rachften als fich felbft

zu fieben. Gin Wefen, bas unferd Boble wollens bebarf, unfern Bepftand forbert, auf irgend Etwas von unferm physischen Vermogen zu feinem Gelbstgebrauch unmoralifche Auspruche macht, mit Gewalt erpreft, und ben Dienft feiner Seloten besto notbiget hat, je größer es scheinen will - ein folches Wefen ift nichts als ein tobter Gott: ber Erbe, gleich jenem, ber bie Tolerans feiner weifen Marimen und heroifchen Experimente an Saut fur Saut, bem Befcheibe bes bochften Richters: Er fep in beiner Sand! ju verbanfen batte. Der einige mabre Gott bes himmels und Water ber Menfchen giebt feinen Regen und Connenfchein obne Aufeben ber Person. Die Juden maren aber gegen seine Wohlthaten und besons bers biejenigen Anstalten, welche burch ibre-Bermittelung jur Palingenefie ber Goopfung beptragen follten, eben fo gefinnt, wie unsere illustres ingrats und beillose Sophis ften, bie auch alle Regalien ber Matur, bes Gluck und der Vorsehung zu Gogen ihrer Eitelfeit und jum Det ihres Geites machen, und gleich bem bummen Lasttrager beiliger Gerathe in ber gabel, die Unbetung bes ib= nen verwandten Pobels, ihrem Midas = und. Ohrenverdienst unter bem Jode thierischer Beftimmtheit, mit lauter Ueberzeugung fich and maßen, queignen und für keinen Raub bale. ten. Durch ichnobe und feindliche Geffinunaen , von tagen und Borns , wird ber gange Mechanismus religiofer und politischer Gefetslichkeit mit einem bollischen Feuereifer getrie-Ven, der fich felbst und fein eigen Werk vergehet, bag am Ende nichts als ein capue mortuum ber gottlichen und menschlichen Geftalt übrig bleibt. - Ein Reich, bas nicht von biefer Welt ift, fann baber auf fein ander Rirdenrecht Unfpruch maden, als mit genauer Roth gebulbet und gelitten ju merben; weil alle offentliche Anstalten von bloß menschlicher Autorität nes ben einer adttlichen Gefengebung unmoalich bestehen tonnen, fondern Gefahr laufon, wie Dagon Saupt und Sanbe ju verlieren , daß der Rumpf allein, turpiter atrum desinens in piscem ber fconen Philisternatur auf feiner eigenen Thurfdwelle liegen blieb -

Staat und Kirche sind Moses und Aaron; Philosophie, ihre Schwester Miriam, die aussähige Prophetin. Der jungere Bruder, ein Gott des Erstgebornen, und dieser sein Mund: denn Moses hatte eine schwere Sprache und eine schwere Junge, schwere Sande und einen noch schwereren Stah, vor dem er sich selbst einmal furchte, und mit dem er sich versundigte zum Tod in der Wassen; aber auf Narons Webebrust ruhete das Licht und Recht des Staats, und hung an seinen beiden Pebeschustern;

Bette Mestheldfobn bat einen Bulat. Der Muble ger angeführt, welcher ben Beicheid des bochften Richtere in dem alleraltes ften Rechtshandel ju einem lacherlichen Uns finn laftert. Raft eben fo rabbinifch verfahrt er felbst mit einem Bescheide bes Stifters unserer Religion. Die Schuldigfeit einem Jeden bas Geine ju geben, bem Raifer feinen Zingarofchen, und Gott bie Ehre feines Ramens: dieß ist in feinen Mugen ,,ein of= fenbarer Gegenfat und Collifion ber Pfliche ten." War es aber jefuitifche Bores lidt, die Seudler und Berfuder ber ihnem rechten Ramen zu nennen.? — Die: nerblendeten Wegweiser, welche Mosis Katheder mißbrauchten, und schwere, unerträgliche Burben Unberen auf ben Sals legten, aber felbige mit feinem Singer felbst regten, Mung. Dill und Rummel mit mathematischer Gewisfenbaftigleit verzehnteten, aber bas Gowerfte: im. Gefet, Berechtigfeit, Barmbergigfeit und Eneue im Stid ließen, Duden filtrirten und Rameebe verfcluetten. Gener gerechte Beicheib vallet Weisheit und Gute, bem Raifer feinen Bindgroftben und Gott bie Ehre zu geben mar alfo fein pharifaifcher Rath zween Bern: ju bienen, auf:beiben Geis ten gu binfan, und ben Baum aufi beiden: Achfeln ju tragen, \*) um

<sup>: &</sup>quot;) Luthet's Ranbgloffe ju Pf. 35, 15.

feine Priefter und Leviten Saben fich nicht im Blute ber Ratber und Bode, noch schinden ibr Rell, fonbern find Maitres des hautes cenvres et des basses cenvres en ibrem ei genen naturlichen Beichlecht - bas Canie tolium ein Beblam; und Cobeleth

eine Schabelftatte!

Selbst einem Dabid hume widerfabrt's, daß er judenzt und weiffagt, wie Saul, ber Sohn Ris. Wenn Philo, ber Pharifaer, bem Sppofriten Cleanth Die Amvandelung seines Erstaunens, seiner Schwermuth übet Die Große und Dunkelbeit , bes unbefannten Gegenstanbes, unb feine Berachtung ber menschlichen Bernunft, daß sie keine befriedigende Auflösung einer so außerorbentlichen und pompofen Frage feines Dafenns geben fann, endlich gebeichtet: fo verliert fich boch bie gange Andacht ber naturlichen Religion in ben jubifchen Ungdronismum eines febulichen Berlangens und Wartens, daß es bem himmel gefallen mochte, die Schmach einer fo groben Umvifsenbeit wo nicht zu beben, boch wenigstens durch ein ander Evangelium als des Rreuges, und burch einen Parafleten, ber noch fommen foll, (adventitious Instructor) ju erleichtern.

Diefe ebebrecherische Pfilosophie, melde die Salfte asbobifd rebet, \*) und nicht

Rebem. 13, 24.

Einiges Wefen, das so wenig im Polistischen als Metaphfischen die mindeste Trensnung oder Wielheit zuläßt, und Nieskand hat Gott je gesehen; nur der Eingeborne Sohn, der in des Waters Schoof ist, hat-seine: Fülle der Guade und Wahrheit exes aesirt.

Es ift allerdings betrübt nicht zu wiffen, was man selbst ift, und bennahe lacherlich ? gevabe bas Gegentheil von bem , mas man will und meent, zu fenn. Der Ju de alfo ohne einen andern Gott, als liber ben vor breptaufend Jahren Michael, ber Erzengel, fich zankte; ber Grieche, feit zweptaufend Rabren in Erwartung einer Wiffenschaft und Konigin, die noch kommen foll, und von bet man einmal wird fagen tonnen: bas ift Sfabel! Der Jube, ohne einen Gesalbten, als ben fein eigen Bolt unter Affifteng bes romifchen Landpflegers und in Collusion seines Aneundes Berodes, wie Mofes eine eherne. Schlange, erbobt - flatt Tenwels, Schulen, Die bem Beburtsort bes Erbobten abnlich find! - ohne ein anderes Opfer, als fein berebtes Blut - fatt ber 30= fenbotraume einer Universalmonarchie, verflucht wie Rangan, jum Knecht affer Knechte ' unter feinen Brubern. Der Philosoph à la Grecque, ein Konig bes Friedens und ber Gerechtigfeit! Gein Beschneidungsmesser erftreckt fich über alles, mas einen Beutel traat;

feine Priester und Leviten Saben sich nicht im Blute ber Kather und Bocke, noch schinden ihr Fell, sondern sind Maires, des hautes deuvres et des basses veuvres an ihrem ein genen natürlichen Geschlicht — das Capistolium ein Bedlam, und Cohelutheine Schabelstätte!

Selbst einem Dabib Sume widerfährt's, daß er judenzt und weissagt, wie Saul, ber Sohn Ris. Wenn Philo, ber Pharifder, bem Sprofriten Cleantb Die Anwandelung feines Erftaunens, feiner Sowermuth übet bie Große und Dunfelbeit bes unbefannten Gegenftanbes, unb feine Berachtung ber menschlichen Bernunft, daß sie keine befriedigende Austosung einer so außerorbentlichen und pompofen Frage feines Dafenns geben fann, endlich gebeichtet: fo verliert sich boch bie gange Andacht ber naturlichen Religion in ben jubifchen Ungdronismum eines febnlichen Berlangens und Wartens, bag es bem Simmel gefallen mochte, die Schmach einer so groben Umviffenbeit we nicht ju beben, boch wenigstens burch ein ander Evangelium als bes Rreuzes, und burch einen Parafleten, ber noch fommen foll, (adventitious Instructor) ju erleichtern.

Diefe ehebrecherifche Pfilosophie, welche bie Salfte asbobifch rebet, \*) und nicht

<sup>&</sup>quot; Rebem. 13, 24.

fice Wernunftgrunde befteben entweber aus Glauben an Wahrheit und 3meis fel an Unwahrheit, ober aus Blauben an Unwahrheit und Zweifel an Wahr. heit. "Dieser (theils negative, theils popett. //Diefet (theito negutwe , theito po-"Er hat fie erft hervorgebracht; um ibn zu "rechtfertigen, baben wir fie erfunden": fagt der verehrungswurdige Freund des herrn Mofes Menbelssohn. \*) Wenn ber Berftanb aber an Lugen glaubt und Gefchmack findet, an Wahrheiten zweifelt und fie ale eine lofe Speife mit Eckel verschmabt: fo ift bas Licht in und, Binfternif, bas Galg in und, fein Gewürt mehr - Religion, reine Kirchenparade — Philosophie, leeres Wortgeprange, veriahrte Mennungen ohne Ginn, überjahrte Rechte ohne Rtaft! 3 meifelsucht an Wahrheit und Leichtglaubigfeit bes Selbstbetrugs find baber eben so ungertrennliche Somptome, wie Frost und Dite des Riebers. Derjenige, der fich am weitesten von dieser Krankheit der Seele entfernt glaubt und fie an allen feinen Rebenmenfchen curiren zu konnen am febnlichften municht, bekennt felbst, biese Cur so oft an sich verrichtet und an Anderen versucht zu haben, daß er gewahr geworden, wie schwer fie fep, und wie wenig man' ben Erfolg in Sanben

<sup>\*)</sup> Garve über Fergufon S. 296. 97.

ols seinen Mamen unterschreiben thut; und ihn oft so idiotisch frigelt, daß man ohne besondere Eingebung und Bepftand eines Schedlimini \*) weder Inhalt zu verdeuen, noch Unterschrift zu lesen versteht. Ließ sich nicht selbst Meldisedech die Almosen seines Segens mit den Zehnten von Allers ley bezahlen?

Ruch ich schließe mit dem gebrochenen Rachklange einer schon vorausgeschießen sewerlichen: Protestation gegen jede armselige Sosuhisterm und gehässige Consequenzern, welche mir so mancher ansteckende Gogenstand abgenötigt oder abgelockt haben mag — und noch zum Resultat. — reparabilia adamas Exto! \*\*)

Elaube und Iweifel wirken auf bad Erkemtriß Wermögen bes Menschup; wie Funcht und Soffnung auf seinen Begehmongerieb. Wahrheit und Unwahrheit sind: Warzeuge für den Verkand; (mahre oder unmahre) Worstellung des Guten und Basen sind Wertzeuge für den Willen, Aues unser Wissen ist Stuckwert und alle mensch-

<sup>&</sup>quot;) Luther nannte mit thiebitischer und sofratissicher Laune feinen spiritum familiarem Schiblemini. Er meinte ben herrn, ber und Davide herrn gesprochen; Gege bich gu meiner Rechten !

<sup>\*\*)</sup> Pers, I. 102.

liche Bernunftgrunde befteben entweber aus Glauben an Wahrheit und 3meifel an Unwahrheit, ober aus Blauben an Unwahrheit und 3 weifel an Babr. "Diefer (theils negative, theils po= "fitive) Glaube ift fruber, als alle Spfteme. "Er bat fie erft bervargebracht; um ibn gu "rechtfertigen, haben wir fie erfunden": fagt der verehrungswurdige Freund des herrn Mo= fes Menbelssohn. \*) Wenn der Berftand aber an Lugen glaubt und Geschmack finbet, an Wahrheiten zweifelt und fie als eine lofe Speise mit Edel verfchmabt: fo ift bas Licht in uns, Binfterniß, das Galz in uns, fein Gewürt mehr - Religion, reine Kirchenparade — Philosophie, leeres Wortgeprange, veriabrte Mennungen ohne Ginn, überjahrte Rechte ohne Rtaft! Bweifelfucht an Wahrheit und Leichtgläubigkeit des Selbstbetrugs find baber eben fo ungertrennliche Symptome, wie Froft und Site bes Kiebers. Derjenige, ber fic am weiteften von biefer Rrantheit ber Seele entfernt glaubt und fie an allen feinen Rebenmenfchen curiren zu fonnen am fehnlichsten municht, bekennt felbst, biese Cur so oft an fich verrichtet und an Anderen versucht ju haben, daß er gewahr geworden, wie schwer fie fep, und wie wenig man' ben Erfolg in Sanden

<sup>\*)</sup> Garve über Fergufon S. 296. 97.

babe - Web bem Elenben, ber an biefen bescheibenen geläuterten Worten etwas aus-

aufeben findet !

Bas ift Babrheit? Ein Wind, ber blatt, wo er will, beffen Saufen man bort, aber nicht weiß : woher ? und wohin ? - Ein Beift, welchen die Welt nicht fann empfangen; benn sie sieht ibn nicht, und kennt ibn nict.

Anbactiger lefer, mas geht mich unb bich der Friede an, den die Welt' giebt? Wir miffen gewiß, daß ber Tag bes HERRN wird kommen, wie ein Dieb in ber Macht. Wenn fie werben fagen : Es ift Rriede! Es bat feine Rabr! so wird fie bas Werderben ichnell überfallen - ER aber, ber Gott bes Friebens, melder bober ift benn alle Bernunft, beilige und durch und burch , bag unfer Beift fammt Seele und Leib behalten werbe unftraffic auf bie Bufunft -

"Es fpricht, ber foldes zeuget : Ja ich

..tomme bald! Amen."

## Fliegender Brief

a n

Niemand ben Rundbaren.

1759 die erften Abbrude ber Sofratischen Dentwurdigfeiten 1) von einem Buchbruder aus Dalle, mit der Rachricht: daß die Censur erft in Berlin ben der Atademie hatte gesucht werden mussen, wodurch die Arbeit der Presse verzögert worden ware. "So thut jeder Dekan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

"O curas bominum! o quantum est in rebus inane!

"Quis leget hoc? Min' Tu istud ais? — Nemo, hercule! — Nemo?

..Vel Duo vel Nemo - - PERS. (Amfterbam), 1750. C. 64." In ber Danbfdrift Rand bie blofe Jahreszahl. Der verlogene Ort man ein gappe ober Ginfall, vielleicht bes Druders; murbe aber bem Berfaffer gur Baft gelegt : weil felbft bie Vitia und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autors zuweilen Ginflug baben. Berffes und Detron waren bie erften claffifchen Quetlen, bie ich mit Durft und Gefchmad gelefen babe. ungeachtet ber unbarmbergigen Urtheile über bie tufte finnige Duntetheit bes einen, und fcmusige Leichte fertigkeit bes anbern: baber bie Bahl bes von eis nem Radrichter im Reiche ber Gelehrsamfeit vers bammten, ibm au langweiligen Motto. C. Bollen, ein Rachfpiel Comutifoe Dentwarbigfeiten z. 25. Altona (Kg66.) 1761. C. 71. 8.

<sup>1) — &</sup>quot;für bie lange Beile bes Publikums zusammens getragen von einem Liebhaber ber langen Beile. Mit einer doppetten Buschrift an Riemand und an 3 ween

## Bliegender Brief

a n

Niemand den Rundbaren, die Entfleidung und Berflärung eines Bredigers betreffenb.

Bor langer benn funf und zwanzig Jahren, ber Inbeliabl Alberner Dochzeitfener, widmete Bemand Die Erflinge feiner Antorfchaft Biemand, bem Rundbaren, in einer form. lichen Aneigunnasfdrift. Der Berfaffer genoß Damals, nach einigen ans wechfelsweifer Arenndfcaft unternommenen Verfuchen und Reifen, ber aludlichken Duge und Rube in feinem paterlichen Daufe, ju beffen nachften Rachberen ein junger Buchhandler gehörte, melder bie Danbidrift gur Letpziger Deffe mit fic nahm, unterwegs' aber an einem hibigen Rieber farb. Die Sandlung, ber wenig an einem Embryon von 4 Bogen in flein Octab gelegen fenn fonnte, erhielt, ohne vielleicht weiter baran in benten, am beiligen Chuiftabend

1759 die erften Abbrude ber Sofratischen Dentwurdigkeiten 1) von einem Buchdrucker aus Dalle, mit der Rachricht: daß die Cenfur erft in Berlin ben der Atademie hatte gesucht werden mussen, wodurch die Arbeit; der Presse verzögert worden ware. "So thut jeder Dekan "auf einer Universität, als ob er Schriftsteller

"O curas bominum! o quantum est in rebus inane!

"Quis leget hoc? Min° Tu istud ais? — Nemo, hercule! — Nemo?

..Vel Duo vel Nemo - - PERS. (Amfterbam), 1759. G. 64." In ber Danbichrift fand bie blofe Jahreszahl. Der verlegene Ort war ein Lappe ober Ginfall, vielleicht bes Druders; murbe aber bem Berfaffer gur Baft gelegt : weil felbft bie Vitia und Peccata splendida ber Amanuensium in ben Leumund bes Autore guweilen Ginfluß baben. Verffus und Detron waren bie erften elaffifchen Quets ten, bie ich mit Durft und Gefchmad gelefen habe, ungeachtet ber unbarmbergigen Urtheile über bie tuite finnige Duntelheit bes einen, und fcmusiae Leichtfertlakeit des andern: baber bie Bahl bes von eis nem Radrichter im Reiche ber Gelehrfamteit vers bammten, ibm gu langweiligen Dotto. C. Bollen, ein Rachipiel Cokutifder Dentwurbiateiten u. r. Altona (Rath.) 1761. C. 71; 8.

<sup>1) — &</sup>quot;für bie lange Beile bes Publikums zusammens getragen von einem Liebhaber ber langen Beile. Mit eines boppetten Bufdrift an Riemanb und an 3ween

"nach Gefallen behandeln tonne." Diefe gu allgemeine Anmertung des Berrn &... in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek (B. LKIII. St. 1. S. 107.) mag wohl im gemeldeten Hall treffender als ich es weiß gewesen senn.

Der Sofratische Denkukrdigkeiten. Schreie ber machte sich bas nicht weniger benkukrdige Interregnum in seinem Baterlande zu Ause, einigen Saalbaderepen herrschender Schriftskeller und Kunstrichter, die sich einbilden "zu wissen worden sie sich zu halten haben," zum Frommen solcher Leser, die noch immer barnach suchen, fragen und warten, andere Saalbaderepen entgegen zu stellen; weil er mit einer eben so vermischten und zwendentigen Laune, als poetischem Gefühle historischer Wahrbeit, auch bisweilen ausrufen mußte:

O! — -! — -! ut mihi saepe

Bilem, saepe Joeum vestri movere
tumultus. Hor. 1. Ep. XX.

Statt bes phanaretischen 2) hebfinbis nahm er jur Badwanne ber Metafritif feine Infindt, und bedte biefe Attifche Scurrilitat

<sup>\*)</sup> Phanarete (ein Rame von etymologischer Bebeutung) hies die Mutter des Gokrates und seiner maieutischen Methode. Beno nannte ihn Scurram Atticum, latino verdo utens, Cicero de Nat, Deor. 111, 34.

unt einem Schurze feines fpateren 5) Schoofe bichters: - liberius si

Dixero quid, si forte iocosius, hoc mihi Juris Cum venia dabis. Insueuit PATER OPTJMUS.

— — ber ein beliebter Wundarzt zu Ronigeberg in Preußen war und ben Bolfsnamen bes Altstädtischen Baders 4) allen ehemals wohlfeilen Shrentiteln und noch wohlfeileren Anerbietungen berfelben vorzog: weil Billigfeit ihm beiliger war, als Ruf, Gunft, und Gewinn. Billigfeit 5) die Seele feiner Sandlungen und

<sup>3)</sup> Horatius 1, Sat. IV. 108 - 105.

<sup>4)</sup> Das am Pregel und Ratbach gelegene höchstbaufale
lige Kammeren : Gebäube ber altstädtischen Babstube,
ist nach bem Verkause nunmehr in eine Del : und
Graupen : Rieberlage, bas Gartchen und Lusibubchen
meiner Kindheit und Jugend in einen bequemen freyen
Durchgang von der holzbrucke nach dem Mönchen :
hofe, aus der Altstadt in den Löbenicht und die
krumme Grube, verwandelt worden. Ich weiß dem
allgemeinen Geschwähe und schon aus der Ferne her ,
in die weite Welt hinein , zielenden Zeigestinger eines politischen Mitlauters nichts besteres als die
genaueste Individualität und Personalität entgegen
hu sehen , mit einem

<sup>- -</sup> quod petis HIC est; ober: Hic niger est, HUNC - -

<sup>5)</sup> MEQUITAS est Berum convenientia, quae in paribus causis paria iura desiderat.

Urthelle, machte felbige beschetben und Kandhaft, ohne Ausehung 6) der Person, Gekale und Borm.

In bemselben Jahr 59, nur etwas fraber, batte fich eine geschlossene Junung von Philosophen, die zine geschlossene Junung von Philosophen, die zingleich schone Geister und wisig ge Ropfe meren, die epidemisch = polemische Sündsuch auch zu Ruse gemacht, einen gar dinseitigen Brieswechsel, die neuese Litteratur betressen anzuzetteln, aus dessen fruchtbarer Usche die Allgemeine Deutsche Bibliothet sehr hach, groß und dich erwuck, gleich jenem Banme mitten im Lande, den ein chaldischer Selbsbereicher auf seiner Burg im nächtlichen Traume kab. - Dan. IV. 2, 8.

Mit biefer Erkihrung schlieft fich bas IX. Rhp. des.

1. Buches im Fragment eines Met. von Ciearo de officiis. Man vergleiche beffelben Topic. §. 4. Meinfeliger Bater wunschte sich ofters, bloß beshalb ein Getehtter zu sehn, um bieser feiner Lieblingspflicht ein Benkmal schreiben zu können, wovon ich ben Reim in "Iwen Scherstein zur neuesten Deutschen Litteratur 1780," G. 12. 3. 16 — 19, zu seinem Gesbächtniffe, für irgend Einen Lefer im Berborgenen (instar omnium mibi!) gepflanzt habe.

S) Rach Maggabe eines Stollons, bas Athenaus aufbehalten, und Ebert verbeutscht hat. S. De La Rauge Abhandlungen von ben Liebern ber alten Grieschen in Fr. Hagedorns sammtlichen poetischen Werten, Ih. IIL S. 165,

Aur die erfte Saifte bes icon angefihrten brep und sechzigften Banbes hat auf meinem schmalen Puice Plat, jur Unterlage biefer episolischen Rachlese. Segen die güldene Regel bervischer Brieffteller 7) habe ich mein Erordinu so weit, so wett hergeholt und versehe mich besto eilfertiger — ad eventum —

— in medias res Non secus ac notas.

Eine Anwandelnug \*) ber Sterblickeit veranlaste gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Autorschaft, welche drep Jahr jänger ift, als die erste Bekanntschaft und darans entftandene Freundschaft mit einem Manne, bon dem ich hoffte, daß Er, dem der Anerite nicht verächtlich schien, auch das Ende meiner Lausbahn überleben sollte; denn die günstigse Ankündigung der Sokratischen Denkwürdigkeiten war, meines Wissens, don seiner Sand. Bin ich badurch sein Beind worden, daß ich

<sup>7)</sup> Sermo ad Pisones, 147 - 149.

<sup>3)</sup> Den 7. bes Christm. 1785. Behn Tage barauf, ben 17ten, legte ich die erste hand an gegenwärtigeSchrift, enius velut aegri somnia — Wem barf ich zumuthen, ober wem foll ich wünschen so viel lange Weile der Gebuld zum Lesen, als Gott mir zum Schreiben verschafft und gegeben hat!

nacher ") bon ihm felbst "nacht anders geschrieben als gedacht habe?". "" Und feinem Mund de und Derzan habe ich gerebet; für ihn " gegen die seinem lesten Besenntnisse zuswige "vorwestele Freundin" und Buhlerin, welche sollt und seines Lestings Leben vorditzers, viele leicht verkürzt, und bennoch sowiele blinde Bes wunderer, Liebhaber und Anderer hinter sich hat.

Soldfelig und lieblich in ihrem Leben, find fie auch im Sebe nicht geschieben, leicheer wie die Abier und ftarter benn die Bowen. Den eilften Janner 86 —

— quem semper acerbum
Semper honoratum (sic DI voluistis)
habebo, ; ; ; erfubr ich die Rachricht seines mir am mindes

erfahr ich die Rachricht feines mir am minbeflen bermutheten Lobes. Es bauerte mich, ibm

Doon in ben Kreuzzügen ber Philologen (Ageb.) 1762. und ihrer brentopfigen Recenfion ber hamburg'fchen Radrichten, Got-ting'fchen Angeigen und Berlin'fchem Litteraturbriefe, 63. Diehergehoren auch funf hirtenbriefe bas Schulbrama betreffenb. 63.

Diefe "nicht unrichtige" Ertlärung ber Bahrheit in ben Morgenftunben betam gleich auf ber anbern Seite einen Scheibebrief, weil fie nicht fru chtbar au fenn fchien.

Bur die erfte Salfte des schon angeführten der und sechzigften Bandes hat auf meinem schmalen Puite Plat, zur Unterlage diefer epistolischen Rachlese. Segen die guldene Regel beroischer Brieffieller 7) habe ich mein Erordinur so weit, so wett bergeholt und versehe mich beko eilfertiger — ad euentum —

— in medias res

Eine Auwandelung 2) der Sterblickeit veranlaste gegenwärtigen Abschluß meiner "grämlichen" Antorschaft, welche drep Jahr jänger ift, als die erste Bekanntschaft und daraus entkandene Freundschaft mit einem Manne, von dem ich hoffte, daß Er, dem der Antritt nicht verächtlich schien, auch das Ende meiner Laufdahn überleben solle; denn die günstigste Ankündigung der Sokratischen Denkwürdigkei, ten war, meines Wissens, von seiner Dand. Bin ich dadurch sein Beind worden, daß ich

<sup>7)</sup> Sermo ad Pisones, 147 - 149.

<sup>2)</sup> Den 7. bes Christm. 1785. Behn Tage barauf, den Izten, legte ich die erste hand an gegenwärtigeSchrift, euius velut asgri somnia — Wem darf ich gumuthen, ober wem soll ich wünschen so viel lange Weile der Gebuld gum Lesen, als Gott mir gum Schreiben verschafft und gegeben hat!

wacher ") von ihm felbst "nicht anders geschrieben als gebacht habe !". "" Mus feinem Mund de und Herzan habe ich gerebet, für ihn " gegen die feinem letten Bekenntnisse zuswige "verpestete Freundin" und Buhlerin, welche sein und seines Lestings Leben verbitzert, viele leicht verkürzt, und dennoch so viele blinde Bes wunderer, Liebhaber und Anbeter hinter sich hat.

Solbselig und lieblich in ihrem Leben, find fie auch im Tebe nicht geschieben, leicheer wie die Abier und ftarter benn die Lowen. Den eilften Janner 86 —

- quem semper scerbum
Semper honoratum (sic DI voluistis)
kabebo,
erfabr ich die Rachricht seines mir am mindes

erfahr ich die Rachricht feines mir am mindeflen bermutheten Lobes. Es bauerte mich, ibm

Donn in ben Kreuzzügen ber Philologen (Rgeb.) 1762. und ihrer brentopfigen Recenfion ber hamburg'ichen Radrichten, Gotting'schen Angeigen und Berlin'schen Litteraturbriefe, 63. Diebergehoren auch fünf hirtenbriefe bas Schulbrama betreffenb. 63.

Diefe "nicht unrichtige" Erklarung ber Bahrheit in ben Morgenftunden betam gleich auf ber andern Seite einen Scheibebrief, weil fie nicht fru chtb ar au fenn fchien.

ኑ

micht von ber Redlichtete meiner Gefinnungen iberführt ju baben, und et bat mir Gewalt gefoftet, jebe Menferung berfeiben bis jur Mus-Banft in erftitfen. Bon ber anbern Seite falle es mir jest leichter. obne Mitgefühl feiner Aranfung, mein eigentliches Riel, Die verveffe. te Rrenabin and Menchelmbrberin eines De Menbelfohn und : Mathan 2:, mit ihrem Bogen aus ihrem Rocher (o mar es mit ihrer athletifc geballten gant ober and parthifd leichter Berfel.) ju berfolgen, und jugleich bie Sandehre und Arone: meines Baterlanbes an Drenfens Parafiten und Spfophanten ju gaden. Dit. allem respectu parentelae erfenne ich bas bon feinem Ronige und Richter verftoßene Jubenthum fur die leibliche Mutter bes ebangelischen Christenthums, fo:wie bas romifdmelfche Babftthem für bie leibliche Dutter bes bentfchen Lutherthums, ohne beshalb bie Rrepheit meines Billigungs Bermogens an ihren ichme Ausartungen, Thorheiten und Rerlicen (1) Graueln ju verrathen und ju vertaufen, wie Efan und bie Weifen ju Ebom

In bem LXIII, Bande ber bickbefagten Bibliothef, (S. 20 — 44. Mr. 2 — 4 ber ausführlichen Recensionen, welche ben furgen Rache

<sup>11)</sup> Esech, XXIII, XVI,

ben blanen Fastis ber alles anftidrenden Luna. Diana. Aber auch biefe Sache "scheint" (nach einer anderweitigen theologico politischen Anmerkung S. 30.) "sich unter Denkenden von allen Nationen einer Verklärung und Entkleisdung zu nähern, die nur durch einige Schwiesrigkeiten gehindert zu werden scheint, welche keine gänzliche verbachtlose Deffinung der Ges

tische Briefe Leipzig 75, über bie Tralatitia ex Gentitismo in Religionem Christianam, welche pro loco von dem Berfasser eines Freymaurer, Lies des, der hierophant, gemustert wurden, sagten damals, wie das Uedel noch dahinnen war, vor der Thur und Rase lag, sast alles und vielleicht noch mehr, als was zwolf Jahre hernach die zum Berdruß und Eckel ausposaunt worden ist. Vettius Epagathus Lugdunensis stard als advocatus Christianorum und Blutzeuge unter dem Römischen Kaiser Antosninus Berus (Eused, Hist, Ecles, L. V. c. I.)

Christiani Zachaei Telonarchae Prolegomena über bie neueste Auslegung ber ältesten Urlunde bes meuschichen Geschlechts in zwen Antwortschreis ben an Apollonium Philosophum (Damb.) 74. berührten auch bieses Phanomenon einer in beroberen Luft waltenden Anomalie und Paranomie. Das erste Stud in Dacherii Spicileg. nach der Folios Ausgade 1713. hat den Titel: Consultationum Zachaei Christiani et Apollonii Philosophi Lib. III. welche Tillemont dem Gragrius zuschreibt, und war der zusällige Ansaß zur Ausschrift dieser 1½ Bogen in 4to.

sum hohn und Spott ber "vollfommnen Deutlichfeit in ben einzelnen Gedanken, und bes leichten lichtvollen Zusammenhanges in dem Fortschritte berselben;" wodurch beiberseitiges Urtheil besto unverantwortlicher und verdachtiger wird.

Auch ber Dorfprediger foll bereits ein verlorenes Paradies in fluffiger allemannischer Profe, eine Sittenlehre — —

## - - pour les fous,

Pour les anges et pour les diables des gelobten Sandes herausgegeben haben. Der Berlinische Recensent giebt aber den allegemeinen deutschen Lesern keinen Winf von der vorlänfigen Fruchtbarkeit des sadduckischen her rodianers, dessen Freymuth alle pharisaische und pythagorische Enthaltsamkeit zu Schanden macht, und der ein protestantischer Seelenhirte einer heerde senn soll, die ans lauter Gadarenern, Weleagern, und Menippen 13) bestehen muß. Ein solches Meteor an dem Kirchenhimmel der Mart von Dentschland ist aussalender als die Anesdotenkrämeren geheimer Tonsuren 14) in

::

<sup>13)</sup> Cynische Bestweisen nach bem Diogen, Laget, Lib. VI, 9, 99, ex edit, Menag, p. 363, unb Marc, V. 1 — 17.

<sup>14)</sup> Vettii Epagathi Regiomenticolae (burch Genfur und Correctus verfubelte,) hierophans

den blanen Pastis der alles aufflärenden Luna Diana. Aber auch diefe Sache "scheint" (nach einer anderweitigen theologico politischen Anmerfung S. 30.) "sich unter Denfenden von allen Nationen einer Berflärung und Entfleidung zu nähern, die nur durch einige Schwiesrigfeiten gehindert zu werden sch eint, welche feine gänzliche verbachtlose Deffinnig der Geschules

tische Briefe Leipzig 75, über bie Tralatitia ex Gentitismo in Religionem Christianam, welche pro loco von dem Bersasser eines Freymaurer. Lies des, der hierophant, gemustert wurden, sagten damals, wie das Uedel noch dahinnen war, vor der Thur und Rase lag, fast alles und vielleicht noch mehr, als was zwolf Jahre hernach die zum Berdruß und Eckel ausposaunt worden ist. Vettius Epagathus Lugdunensis stard als advocatus Christianorum und Blutzeuge unter dem Kömischen Kaiser Antoeninus Berus (Eused, Hist, Ecles. L. V. c. I.)

Christiani Zachaei Telonarchae Prolegomena über bie neueste Auslegung ber ältesten Urtunde des menschlichen Geschlechts in zwey Antwortscheisen an Apollonium Philosophum (Hand.) 74. berührten auch dieses Phanomenon einer in deroderen Luft waltenden Anomalie und Paranomie. Das erste Stück in Dacherii Spicileg. nach der Folios Ausgabe 1713. hat den Titel: Consultationum Zachaei Christiani et Apollonii Philosophi Lib. III. welche Tillemont dem Evagrius zuschreibt, und war der zuschlige Antas zur Ausschrift dieser 1½ Bogen in 4to.

Danken zulaffen" — wie auch St. Paulus 2. Thef. II. 3. — In geahndet zu haben icheint, nach der Weisheit die ihm gegeben war, schwer zu verstehende Dinge zu schreiben, 2. Petr. III. 15. 16.

Ich habe mir Raum gemacht, auf ben Ar. 3.

(S. 33. 37) aussubstich angezeigten — —

Pastorem Polyphemum — —

Monstrum horrendum, ingens, cui
lumen ademtum.

ju gelangen. Mit einem solchen Gegner fich einzulaffen (find abermal des Berlinischen Aunstrichters eigene Worte S. 35) würde eben so gefährlich! als vergeblich? sepn. WNR getrauen UNS faum, UNS an die Beurtheilung! seiner Meynungen zu wagen!! Das geringste, was WNR zu besorgen hätten, wurde doch nur die Gesahr!!! sepn, den Versasser nicht recht verstanden zu haben.

WIR, fagt die bewunderungswurdige Bescheidenheit des unendlich großen Mannes; beym himmel, er sagt WIR \*\*). Mein fliegender Brief werbe also sings jum triechenden, dem Ephraim eine Motte, dem hause Juda eine Made. \*\*

<sup>15)</sup> Minona ober bie Angelfachfen. G. 106.

<sup>16) \$01.</sup> V, 12. - 17.

Die Lection eines Recenfenten ift fanm Bemetheilung, höchstens Geschicklichkeit, was er gekesen hat, recht aufzusagen. Jeber Mensch ift, fraft ber Antonomie reiner Bernunft, ober ihres guten Willens vielmehr, sein nächster Gefetgeber und natürlicher Nichter; folglich richtet jeber Schriftseller sich felbst, auch ohne sein Bewußtsenn, und zwar von Nechtswegen, durch fein eigen Werf, mit eigener Sand.

Um aber zu verstehn: ri pipeantal, Bas geschrieben steht, kommt es zuvörderst auf die Frage 17) an: IDC araynaortis; wie liesest dn? Buchkabenmänner und ABEschüsen der Splitterkritik, werden durch ihre vermessenen Rrittelepen den versährten Despotismum der Berlinischen Schule eilender vereiteln, als ein Burm jenes Schattengewächs, das in Einer Racht ward, und in Einer Racht verdarb. 12) Wahrheit ohne Frenheit ist ein vergrabener Schat, eine verschlossene Quelle, ein verstegelter Born; 12) Frenheit aber ohne Wahrheitsliebe, unrecht Sut in eines Gottlosen Dause, ein seinbseliger gezinger Epha 20), der kupidesten Schalkeit und sublimessen Bosheit Pallium und Palladium.

<sup>17)</sup> Euc. X. 26.

<sup>18) 3</sup>on. IV. 6. 10,

<sup>19)</sup> Sobel. II, 12.

<sup>20) 1964).</sup> VI, 10.

Es ging baber bem blafenben Mitlauter mit ber callida junctura, wie bem befbalb bon ibm gerugten Bollner mit ber "ungewohnten Bufammenftellung und Unwendung / welche bem jubifden Weltweisen jum Berbienfte, bem Drediger in ber Bufte jur Gunbe gerechnet wird. Diefer unmundige, arm am Beifte, bat fo felten! fo wenig ! 21) von feinem Eignen gerebet, 22) fein Schedium Lucilianse humilitatis uber bie Balfte aus bem Marfifchen Bernfalem mortlich, im verjungten Magftabe, ab und ausgeschrieben, Data aus ben popular. ften Schriften ber Bater und Bruber nach bem Bleifde, mit Treue und Glauben, ju feinen Mittelbegriffen und Vorberfagen an und aufgenommen. Seine abentheuerliche Belefenbeit und musivischer 23) Wis ift aus lauter Locis

<sup>21) -</sup> raro et perpauca - Hor, I. Sat. IV. 18.

<sup>24) 30</sup>h. VIII. 44.

<sup>23)</sup> Il y a des objets dont tous les contours sont équivoques, et qui néanmoins plaisent infiniment. Ce sont les bons ouvrages à la mosaïque, et qui sont pour la plûpart des développements de polyëdres. On peut les comparer à un concert de musique, et ce ne sont qu'autant de compositions de parties. Dans cette espèce d'ouvrages chaque partie peut être partie principale, et tient à plusieurs touts différens, réguliers, et parfaits, et le mouvement le plus

communibus, Argumentationen, Speculationen, Ramelhaaren, Saderlumpen, Franfen und Re-Ben bes beschnittenen, "Leibnigens, Roufeaus, und Zenophone" mit aberglaubifder 24) Einfalt pedantifder Schwarmeren jufammengeflict. Dennoch fann fich ber allgemeine Deutsche Bibliothefar nicht mehr befinnen, bie meiften biefer Ausspruche miberholentlich bewundert und gerechtfertigt, fondern icheint in ber Ungft porausgefester Gefahr feine eigene Sprothefe ber callida iunctura ausgeschwist zu haben, Die gleichwohl ben einzigen gureichenden Grunb enthalt, warum ihm jene Lemmata jest fo nen und befrembend vortommen und fo tief vor feinen Angen verborgen liegen, bis auf bas Minimum, welches er mit Dube und nicht obne Beforanis berausgebracht ju baben glaubt. -Gleich bem Rammerer ber Ronigin Ranbaces, ber über alle ihre Schatfammern war, aber nicht verftand mas er las, 25) befand fic auch ber Berlinifde Runftrichter in ber großten Ber-

imperceptible de l'oeil fait changer l'idée du tout, ce qui produit une richesse étonnante. Lettre sur la sculpture par M. Hemsterhuis le fils. Amsterdam 1769. 4. p. 39. Remarque (c.)

<sup>24)</sup> Amentis est superstitione praeceptorum contra rationem causae trahi, Quintil, Lib, IV. cap. I.

<sup>25)</sup> Apoftelgefch, VIII, 26 - 34.

legenheit, "bie Maste mit bem Gefichte unb bas Geficht mit ber Maste ju verwechfeln."
und in bem aufgewärmten Mährchen bes lächerlichen Aethiopiers fich felbst zu erfennen.

Obne auf die reiche Bente agyptischer und punifcher Beisbeit, welche ber verewigte Denbeissohn mehr durch fein Billigungs, und Begebrungs . ale Erfenntnif . Bermogen ermuchert batte, irgend ein Eigenthumerecht unter bem Titel eines theofratifchen Plagiums ober typo. graphischen Rachbruds fich anzumaßen, borgte ber Prediger, beffen DEMR felbft einer laftbaren Efelin und ihres Fullens einft bedurfte, Berathe und Gefaße ju einem ungewöhnlichen Anfange und Ausgange feiner verschmabten Untorfcaft. Da er alfo fein Eigenthumbrecht porausgefetter Menningen behauptete, fo au-Berte er auch fein Enticheibungerecht in ben ane genfcheinlichften Colliftonefallen fattfamen Grunbes und Wiberfpruchs; fonbern feine poetifche Abficht war bloß, bas wenigste und geringfte Diefer Colliftonsfalle mit bem reinen Beifte ab. ftracter Bernunft in einer funflich finnlich bollfommenen Borftellung, ober in einer burch bie Runft vorgestellten finnlichen Bollfommenbeit 26)

<sup>96)</sup> Philosophische Schriften, gweiter Theil, Il. Ueber bie Sauptgrundsage ber iconen Kunfte und Wiffens ichaften. III. ueber bas Erhabene und Raive in ben iconen Wiffenschaften.

mit gesetsicher Bunctlichkeit 27) nachzuahmen, weides kaum mit mehr Enargie und Energie geleistet werden konnte, als durch die buchfide- lichen Bruchstucke bes zermalmten Jerusalems und nach dem afthetischen Muster bes metaphysischen Baumeisters, bessen Bunderbild (Aloneris) und göttliches Genie nicht nur durch Schaumungen, Aupfersliche, Brelocken und Jeremiaden, sondern auch durch Pyramiden und die seltensten Constellationen "zur Beförderung des Inten und Schanen" canonisiet worden ift, und noch werden soll.

Jebe handlung ift außer ihrer ursprünglichen und natürlichen, materiellen und mechanischen Bezeichnung noch mancherley formeller, figurlicher, tropischer und typischer Bedeutungen fähig, welche eben so wenig als bes handelnden Abstachen und Gesinnungen "begudet und betastet" werden können; sondern, wie alle intellectuelle und moralische Eindrücke, ohne finnlichen Ausbruck, keiner Mittheilung noch Fortpstanzung empfänglich sind. Folglich offenbaren oder verarathen sich die Abstachen und Gesinnungen eines Schriftstellers, als die typische Bedeutung seiner Autorhandlung durch die Einkleidung und

<sup>27) —</sup> illa ex consuetudine Philosophorum ducta Servitus (est enim certe servitus) ad certa se verba adstringendi, Quintil, Lib, VIII, cap. 3.

Characteristit ber Gebanten. Der funftrichter. liche Act bes Recensenten bebt fic baber 233. mit einem Drafelfpruche über meine Rleibung und Oprache an, welche benbe Borter bier uneigentlich genommen werben muffen. In feinen und feiner Bruber Augen unterfcheibet mich meine Rleidung fo "fenntlich", daß felbige ihm mehr Ber Rleidung als Be fleidung ju fenn fceint. Diefer "Subtilitat" aufolge beforge ich burch meine En t fleibung noch unfennt. licher ju werben, und ben Meiften 28) (nicht Beften) noch weniger ju gefallen, fo lange nam. lich der fpezififche Unterfcied fconer Ratur auf ben Bufchnitt bes Rocks ober auf bie Dundart bes Modeschneibers ankommen, und ein iubifd welfder Masten - und Brillenbandel bie Philosophos Acediosos des allgemeinen Deutsch. landes und achtzehnten Jahrhunderts bubifc taufchen und ihre Staaten in Buften 29) vermanbeln wirb.

<sup>28) —</sup> quod plures faciunt — periculosissimum dabit praeceptum, non oraționis modo, sed (quod majus est) vitae. Unde enim tantum boni, ut pluribus, quae recta sunt, placeant. Quintil. Lib. I. cap. 6.

S) Civitas, cujus pax e subditorum inertia pendet, qui scilicet velut pecora ducuntur, ut tantum servire discant, rectius sofitudo, quam civitas dici potest, Tractatus Politicus de Monarchia

Einiger in einem Ander Den gerftrenten Maein halber, werden die Lefer in den April geschicht ober um auch "bentlicher in reden" auf das wenige verwiesen, was über langft vergeffene und verwellte Blatter Bouquets 2 la mode 30) und schon verwesete Feigentor-

Deplage gun Denkwarbigkeiten bes fel. Sokrates von einem Seistlichen in Schwaben, Salle. 73. S. 47. 8.

Reue Apologie bes Buchstabens D., ober aus ferorbentliche Betrachtungen über bie Orthographie ber Deutschen, von D. S. (Frif. am Mayn) 73.
S. 47- 8.

Des Ritters von Rosentreut lette Billensmens nung über ben göttlichen und menschlichen Ursprung ber Sprache. Aus einer Carricatur Bilberschift überset, von einem handlanger des hierophanten. Temporo et loco praelibatis. (Rg8b.) 72. C. 16. 3.

Schriftfeller und Aunstrichter, geschilbert in Lebensgröße von einem Lefer, ber keine Luft hat, Aunstrichter und Schriftsteller ju werben. Rebft einigen Babeheiten für ben herrn Berleger, ber von nichts wußte. (Agsb.) 62. G. 16. 8.

Lefer und Runftrichter nach perspectivischem Unebenmaße. (Zath) 62. G. 16. 8.

Cap. V. 6. IV. in B. d. S. opp. posth. p. 290. — ibid. cap. VI. §. IV. pag. 292. Si Servitium, barbaries et Solitudo Pax appellandasit, nihil hominibus Pace miserius! Man vergl. M. Mens beisohns Zenssalem, Absch. 1. C. 5. mit Golgatha C. 35.

he 31) in 333 Briefen und 63 Zwillingsbanden (die mir unbefannte Bahl ber Unhänge nicht mit gerechnet) gewahrfagt fiehn mag, ohne baß

Mancherlen und Etwas zur Bollingbrocke — Derven — Hunterschen Uebersehung, von einem Wesernstenten trauriger Gestalt (ber die Schreib und Drucksehler des Uebersehers zusammen las.) Hamb. 74. C. 18. 8. — Bersuch einer Sibnile über die Epe. 75. C. 16. 8. —

Fragment einer apoerpphischen Sibnue über apotalmetische Mufterien. 79. S. 30. 8,

Außer ein paar Studen in einer hiefigen Bo. & chenschrift: Daphne, 1750, habe ich an keiner einzigen periodischen Sammlung jemals Antheil nehmen können. Die ersten 30 Stude ber Königs. bergischen gelehrten und politischen Zeitung, welche sich mit bem 13ten Kebr. 64 ansing, wurden von mir ausgesertigt. In den Jahren 67 — 80- habe ich zuweilen Recensionen und Beplagen geliesert, seits dem keine Zeile.

31) 3weifet und Einfalle über eine vermischte Rachricht der allgemeinen beutschen Bibl. (B. XXIV. St. 1. S. 288 — 296) an Better Rabal.

Efuor di quel cespuglio oscuro e cieco
Fa di se bella ed improvisa mostra,
Come di selva o fuor d'ombroso speco
Diana in scena o Citherea si mostra,
El Christiano Poeta.

(Marienwerber) 76. C. 24. gr. 4. Gollte bem jungften Ueberfeger bes Don Quipotte bas fcone Bemwort fur Arioft, von Gervantes Meifterband man weiß, wie biefe entlegenen, verlorenen Bind te und Bingerzeige jur gegenwärtigen Sache und Person eines Prebigers in ber Buften ge-

in bem Munbe bes recensfrenden Pfarrers (Parto I. Lib. I. eap. IV.) etwa zu spanisch ober bispastat vorgekommen seyn, baß er es ausbrackte und ausmärzte? Base Abigail machte biesen verlorenen Flüchtling zum Schildknappen ihrer 3weisel und Einfälle.

Selbstgespräch eines Autors mit 45 Scholien (Mietau) 73. S. 15. 4. — An die Hexe zu Kadmonder. (Firf. am Main) S. 11. 4.

Jest bin ich endlich mit bem vollständigen Catalog meiner vootischen Schriftselleren und Schwelsgeren — ab ouo usque ad mala — fertig. Bas
ich geschrieben habe, kann ich nicht laugnen, sonbern will es lieber sethst bekennen, als ber einzige
rechtmäßige Zeuge bieser Bahrheit. Sie allein
ist brauchbar zu Beurtheilung und Berbefferung geschehener Dinge und Schatsachen. Dabe ich aber beshalb nötzig,
auch mein eigner Ankläger und Richter zu senn über die
Art wie ich geschrieben habe? — ober mich gar gegen
die Bullen unbekannter, versteckter Obern zu rechtfertigen, die in gleicher, wo nicht geößerer Berbammnis, ihrer, wie oft! bessere Brüber, Ankläger, Berlämmber und gebungene Banditen sind? — —

Weil ohne Berfuche teine Allente geprüft und ausgebildet, noch ihre Mangel und Gebrechen ertannt werben tonnen, so ift die Berfuchung zu schreiben, un fich eben so wenig Beruf als Sante. Ich habe meiftens alieno ingenie und meo judicio geboren. Mit befto mehr Sug barf ich bem frenwilligen Lefer bas fanftere 3och auflegen, bie

will baber auch biefem einbeimifchen fdrieben , Babrfagergeifte und Rathgeber gu Gefallen aufboren. Malo desinere, quam deficere, plus consilio, quam stomacho indulgere; meo marte fdweis gen , tein miser Piso feyn , tein Julius Secundus ober lächerlicher Martner bes auten Billens, es befe fer zu machen als ich tann; am wenigften babe ich Luft, burch Apologien alieni ingenii, ein brenmal feliger Gofrates ju merben, von bem mein jung. fter Lebrer und Bormund midig mabnt: Maluit vir sapientissimus, quod superesset ex vita, sibi perire, quam quod praeterisset. Et quando ab hominibus sui temporis parum intelligebatur, posterorum se judiciis reservavit, brevi detrimento jam ultimae senectutis aevum seculorum omnium consecutus. Quintil, Lib. XI. Cap. I. X. 1. 3. VIII. 5. XII. 11. etc.

Ich beschiefe baber meine Autor-Bolle mit ges genwärtiger. Rachschrift über Golgatha und Scheblimini. Die Verklärung bieser zwey Dies roglyphen wird zugleich der dritten und letten Dauptsrage meiner ganzen Autorschaft und Absicht Genüge thun: Cui dono ich dem Augewerk einer langweiligen Schreibseligkeit, die leichte und sichere Auch eines weisern Stillschweigens bisber ausgeos pfert habe; forthin aber die letten Othempüge meis ner erschöpften Ruse zum Genuße und Beschluße eines erwänschten, gehofften und gewährten Feperas bends, sammela und einweihen will, dem treu en Schöpfer in guten Werten. 1. Petr. IV. 19. feit langen Monaten auf meinem Pulte ruhende drenfältige Recension — ist sie doch klein und macht im Ganzen XII. Blätter and! — als den Grundtert zu meinen Randglossen, eigenhändig nachzuschlagen; weil kein Parallelismus ohne relative Vergleichung erkannt werden kann, jede Antwort und Austösung in den Bedingungen ihrer vorausgesetzten Frage oder Ausgabe gegründet, und nach dem vielseitigen Sinn eines Knotens auch die Entwickelung desselben erörtert werden muß.

Je aufmerksamer ich auf die vorherbestimmste harmonie der theils gegebenen, theils gesnommenen Vorbilder in dem Schattenriffe meisner Darstellung gewesen bin, je mehr ich der Wahrheit in den Zeugnissen und Ueberlieserungen ihres Gerüchts (famam sequens 32) nachsgespurt, und mich bestrebt habe, in dem Geogenbilde ihrer Nachahmung (convenientia sibisingens) jede Mishelligkeit zu mildern: desto empfindlicher mußten mir die modde ware seyn, womit ein Alexander aerarius sich an dem Barete meines Schlüssels vergriffen hat, ohne welchen weder Thure noch Schloß meiner fünf Bogen auf und zugemacht werden kann. Die Ausschlesserset derist berselben ist von einem Flacius Fule

<sup>32)</sup> Horat, ad Pisones.

bert auf allgemeiner Schabelstätte Dentscher Ropfe so vertheilt und so verstümmelt worden, daß teine Spur von dem doppelten Motto meiner Miniatur. Autorschaft und ihres corpusculi delicti übrig geblieben ift: sondern alles rein abe, rein abe, bis auf ihren Boden! Ps. CXXXVII, 7.

Ein Damburgischer Rachrichter ber Sofratischen Denkwurdigkeiten fand es zwar auch zu
langweilig, die 21 ersten Berse des Persus
abzuschreiben: boch war er so ehrlich, ihr Dafenn, ihre Quelle und einen zureichenden Grund
seiner Unterlassung anzuzeigen. Der Berlinsche Bibliomastix aber hat sein "Kaustisches" Dandwerf troß einem Beutelschneiber und Frohnboten ausgeübt. Ich bin also gleichsam ben den
Daaren gezogen, Niemand den Kundbaren
anzurusen, wie der frarke Simson that und sich
vor seinem Ende an den Philistern rächte.

Ein Schriftsteller, ber in artis severae effectus perliebt,

\_ \_ prius \_ more

Frugalitatis Lege palluit exacta — Petron, giebt bem Gewande seiner Blose und Rothdurft eine Pracision, bas keine Be — noch Verschneidung ohne Gewalt möglich ift. Ueberschrift seines Werkes ist zugleich Unterschrift seines Ramens, beides ein Abbruck des Siegelringes am Gottessinger der schonen Ratur, welche alles aus einem Reime und Minimo

eines Senfforns jur Lebensarbke entwickelt, alles wiebernm in den namlichen genetischen Eppum jurucführt und verjüngt, burch bie Rrafte entgegengeseter Elasticitat. Ein folder Titel ift ein mifrofosmischer Saame, ein orphifches En, worin die Dufe Gezelt und Satte für ihren Genius bereitet bat, ber ans feiner Gebarmutter beraustommt, wie ein Brantigam aus feiner Rammer, und fich frent wie ein belb zu laufen nach bem Biel feines geflügelten Sinns, welcher auf Stirn und Rabel feiner Rolle gefdrieben fieht, in einer Swade, beren Schnur fortgebt bis and Ende ber Rebe, baf alles von Licht und Barme burdbrungen wirb.

Entspricht Inhalt und Baluta dem Titel, fowird aus dem a parte ante ausgesteuten Weche seil und Schuldbriefe a parte paat ein Quittebrief und Beleg baar geleisteter Bezahlung; kurz, ein zwepschneidiges Justrument, das sich selbst legitimirt und liquiditt; eine Sphinx die frons, die am Eingange, in der Gestalt einer Blume und Bluthe, die Geschlechtsmerkmale den Antorschaft hervortreibt, und benm Ausgange in der Gestalt einer Frucht erscheint, welche außer der Fülle eigener Substanz, die Salle neuer Generationen ahnlicher Gewächse und gleichartiger Systeme innigst verschließt und bewahrt.

Der vom Meiker Fulbert mit seinem cultello Flaciano verschnittene Litel meiner Rhape sobie soll dennoch nicht sagen dursen: Siehe, ich bin ein durrer Baum! 33) gleich jenem im Evangelio, der kahle Blätter ohne Feigen trug, und vom Schlage eines Worts grzührt, bis auf die Wurzel verdorrte 34), oder seinem äshetischen Sveigen und Sprößlingen aus nichts als Kasern besteht, und den gesammten Inbegriff ontologischer Vorerkenntnis vollsommen suntsch macht.

Meinem erften Motto jufolge ans dem Busche der Wiederzahl XXXIII. 9, 104 nach der Mendelsschnichen Uebersetung, mußten Platon und Arifioteles, Woses und Aathan, Soxydon und Shurfts 35) (die am faulen Holze ihres Spftims gebundenen Metaphyster!) schlechterbings aufhören, in meinen Augen Gesetzeber und Better zu senn, und fich wie irrende Ritzer auf fahlen Pferden zu brüsten. — Berblendung und Augenweide gemeiner Leser!

Bufolge meines andern Motto aus dem Propheten Jeremias XXIII, 15. nach ber althäteri-

<sup>93)</sup> Sef. LVI, 3.

<sup>34)</sup> Matth. XXI. 18. 20. Mark. XI, 20.

<sup>35)</sup> Pope ein Metaphpfiker! Dangig 55.

fcen Rirchenüberfegung fam der Gallen - und Wermutgeschmad nicht von meiner Relter, sonbern von den mit so allgemeinem Geschmad.
gelesenen Deerlingen Jerusalems —

Selbst unsere Feinbe mogen Richter seyn. Ihr Weinstod ift ber Weinstod Sodoms, Und von bem verberbten Gefilbe Somorrha. Ihre Beeren gistiger Art; Eitertrachtig ihre Trauben; Wuth ber Ottern ift ihr Wein. 30)

Mit ungöttlicher 37) Fauft vergriff sich die alls gemeine bentsche Jesabel an beiden Siegeln der Weissaung und hielt sie für Bijoux indiscrets. Freylich waren es, in etymologischer und mystischer Bedeutung, die putissimi Testiculi meiner Antorschaft, der Achilles ihrer Anstorität und Neberzeugungsfraft. Denn aus was ser Wacht hätte sonst wohl ein fleinlanter Presdiger, der je und je nicht beredt (oloquens) 38)

<sup>36)</sup> Deuter, XXXII, 31 — 34. nach ber Menbelssohne schen Uebersehung. Rach bem Abetungischen Borters buche sind Siter und Otter verwandte Worter, benen ber Wurzelbegriff bes Gifts jum Grunde liegt.

<sup>37)</sup> Sef. LVIII. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) D is er tis antis dicere, quae ôpontest: ernate autem dicere, proprium est eloquentissimi, M, Anton, in Quintil, Process, Lib. VIII.

gewesen if, magen fonnen, mit einer ichweren Aussprache und ber Cloquent einer fcweren Bunge, ohne Bener bes Golbichmiebes, noch Beife ber Bafder, 39) ben Größten unter allen, die von Beibern geboren find, 40) im Cliaseifer nachanspotten? Die enorme windige Lognacitat babylonifder Pprgoteften in reigen? und die Mauern einer punifchen Palmfladt im Monde, burd bas fille fanfte Saufen 41) einer Berfifiage obne Sturm und Erdbeben, obne Sall ber Bofannen und geldgefdren, 42) in ben Staub in Boden werfen ? 43) Ein Denich fann nichts nehmen, es werde thm benn gegeben bom himmel, antwortete und fprach ber Taufer Johannes. 44) Gelbft biefen feinen Ramen 45) empfing er, nicht erft ben einem Collifionsfalle ber Befdueibung burd eine cafuifilde 46) Entideibung iwifden dem eiteln Bani

<sup>39)</sup> 飲al. III. 2.

<sup>40)</sup> Matth. XI. 11.

<sup>41) 1. 28.</sup> ber Ronige. XIX, 11. 12.

<sup>42) 30</sup>f. VL 5.

<sup>43) 3</sup>cf. XXV. 12.

<sup>44) 30</sup>h. IIL 27.

<sup>45)</sup> Luc. I. 13. 58 63.

<sup>46) 3</sup>ch meyne bie homilie am Johamedfeste in der modernften Postifie eines Geiste und Geschmadreichen Rircheuengels, weicher durch Purismen und Idiotisamen ber Cyrache, und durch bie ewigen Barianten

bel nach våterlicher Beise und Renerungssucht, sondern schon vor der Empfängnis durch einen himmlischen herold derselben. Rein, jede Analogie, ste sep ersonnen oder gefunden, beruht auf einer demissa coclo, quae formam loquendi dedit. 47) —

Moses und Jeremias, die wie zwey Delbaume und zwo Fackeln vor der Schwelle meines Buchleins stunden, mußten aber ausgeröttet und ausgeloscht werden, gleich jenen apokalyptischen (XI. 28.) Leichnamen auf der Gassen der großen Stadt die da heißt geistlich Sodom und Aegypten, da unser DENN gefrenzigt ist. — Nach einem solchen Frevel an der Bona mentula meiner Schriftstelleren, hosset man mit der arte secreta ihrer capsula the-

und Launen seines Worterbuche, Juhörer und Lefer, alten und neuen Style, wie die wohlbetagten Eletern mit ihren Rachbarn und Gefreunden zum Bessten hat; weil der Superlativ des Alten und Reusen so oft coincidirt, der Positiv des Suten und Bosen aber durch den Baum der Erkenntnis nur mit Gefahr ausgemittelt werden kann. Ift Alles gut und Richts verwersich, Eins allein gut und nothwendig, beides aber ewige evangelische und apostolische Wahrheit; wie sieht es denn mit der philosophischen und casuistischen Frage des Besten aus?

<sup>47)</sup> Quintil, Lib, I, Cap. VI.

cata besto fitnfer fertig zu werben, indem man ben grunen berben Pelz und die harte Schwie für bie Ruß ausgab, ben eigentlichen Kern aber burch ein boppeltes Misberftanbnis zu berfcreven suchte.

Die jungfte Aufschrift meiner Autorschaft ift imar nunmehr rebintegrirt und ergangt; unterbeffen beruht noch ber Aufschluß ihrer Bedeutung auf bem problematifchen Rathfel: warum ber jubifde Beltweise jum Sahnlein und gamp. lein feiner zwenspannigen Schrift ben alten fleinen Ramen, 42) einer bofen icablicen, aufrührischen 49) und befhalb jum andernmale unwiederbringlich gerftorten Stadt, aufgeftedt bat? als wenn er, wie in bem Dabrchen bom ewigen Juden, die mirflich fortbaurende Exiften: Jerufalems, nach ihrer langft bergangenen Berfidrung, ohne irgend einen platonischen Beweis, ober, obne ein ausdrudliches Antosepha-Bengnif, eine funftige periodifche Wiebergeburt, Unferftebung und Banbelung Berufalems, geglaubt, vorausgesett und im Ginne gehabt hatte? -

<sup>48)</sup> Semlers Unterhaltungen mit herrn Lavater über bie freme praktische Religion; auch über bie Revision ber bisherigen Theologie. S. 18, 249, 393.

<sup>49)</sup> Efra IV. 12. 15. 19.

Sebort der Ropf des Sitels zu beiden Schultern und Salften der Abschnitte, so liegt das Uebergewicht mit einer auffallenden Salsstarre ganz auf der Uchsel des Judenthums. In welcher Connexion und Beziehung sieht denn Jerusalem mit religiöser Wacht?

1

Es ift ein eben fo ankerordentlicher als mefentlicher Mangel bes gangen Buchs, bag es demfelben an einer fouigerechten Erflarung des Saupebegriffes fehlt, ben ber lette Berlinifde Bolfianer 50) fich bon religiofer Macht gufam. men gefest baben mag. Er icheint nater biefem, ibm fo geläufigen und bienftfertigen Runftund Rraft . Lofungs . (ober auch wohl nur Rlid.?) Borte bas gange Richt . Juben. thum, mit einem Worte alles begriffen ju baben, mas, neben und außerhalb, bem Sabenthum irgend im Bege liegt: folglich jubbrberfi, ben Saamen Abrahams von ber linken Sanb, die Reuer und Schwert - Religion der rothen Suden 5.1) und ihrer vier Bucher; ferner bie berrichenbe Dren. und Mehrgotteren fammtlicher drifflider und beibnischer Religionen (ben ausermählten Orden monadifder Theofophiften und

<sup>50)</sup> Dr. Buschings wöchentliche Rachrichten, Jahrg. XIV. St. 12: Marz 86. S. 94.

<sup>51)</sup> Luther in ber Borrebe auf die Offenbarung St. 300 - hannes,

fosmopoliticher Bantheofophen 52) allein aus, genommen) —; endlich bas ihm und Babel am nachften liegende "aus bem Dinge, ecclesia, nachher erft gewordene völlige Monftrum eines einzigen transanguftinischen Grundsabes!" 53) —

Samaria murbe weit angemeffener, als Merufalem, ber im Buche offenbarten und mit orbentlicher Schul . und Sprachweisheit ausgesvicken Theorie bes Judenthums gewefen fenn. Die Samariter gingen in ibrer Un. banglichfeit an die mofaifche Gefengebung fo weit, baf fie fic badurch aller angerordentlicher Religione - Offenbarungen, Die in den übrigen Dationalichriften bes alten Seelrechts 54) enthalten find, beranbten, verfuftig machten und zulest felbft nicht wußten, mas fie anbeteten. 55) Dem Bundesgott feiner Bater batte diefes außerordentliche Colonisten Bolf feine Erlofung aus Aegopten zu verbanken, und bie in ber Buften verliebene Gefetgebung mar eine blofe Borbereitung auf ben noch funftigen Be-At bes gleichfalls feinen Batern fangft verbei-Benen gandes. Wenn aber auch eine vernunf. tige Gefetgebung, gefdweige eine außeror-

<sup>59)</sup> und 53) S. Note 48.

<sup>54) &</sup>quot;Ultima voluntas heift's ben ben Inriften." Eusther von ben letten Worten Davids.

<sup>55) 30</sup>h. IV. 22.

dentliche, ohne Religion bentbar und moglich ware: fo waren doch, Opfer, Befchneibung und Die uraltefte Berfundigung eines Schlangen. tretere burch bie Stammpater icon lange überliefert, und fonnen eben fo wenig im ei gentlichen Berftande jur mofaifchen Befeste bung gezogen werden, als bie fpatere Befchichte Davids, feines Geschlechts und feiner Stadt mit allen außerorbentlichen Religionsoffenbo rungen und Bunbesverheifungen, welche feinem, aleichwie Abrahams Saamen, mit ber Beverlichfeit eines gottlichen Gibichwures, mieberbolentlich bestätigt und erweitert murben, in ber außerordentlichen Gefengebung geboren. die in ber Buften geschab. Die Juden abdeten aber auch ihre Wiberfacher und Rebenbubler, die Samariter, in bem blinden Eigen finn und Eifer nach, womit fie bis auf ben beutigen Zag bie foftlicheren Bevlagen ihrer jung. ften und letten Bater nach bem Bleifche verwerfen, benen bas menschliche Geschlecht ein nenes Seelrecht (ben mabren Geift bes gotte lichen Bunbes und Gefeges) ju verdanfen bat. anstatt bes alten buchstäblichen Onfems, meldes in einer irbifden, berganglichen, an Beie und Ort gebundenen Gefeggebung teleftifder Gebrauche und Sitten bestand, und eben bamals mit ber politischen Defonomie und gan-In auberlichen Berfaffung aufgelofet wurde

Die in gine nene allgemeine Coloniften - Gefalt äberging. Eine abgeschmackte und abgötrische Sprachheiligkeit war aber, ben ben Samaritern und Juden, der gemeinschaftliche Anlaß threr zwiefachen Sünde 5%, womit ke sich von den kebendigen Quellen der göttlichen Rathschlusse ausschlossen, und die durchlöcherten Eisternen und Legenden menschlichen Unsinns und Abergiaubens blindlings vorzogen.

.: Ohngeachtet ber jubifche Weltweise bie außerordentlichen Religionsoffenbarungen in ben Bfalmen und Propheten gleichfalls verfamite, überfab und von benfelben nichts wiffen wollte: for borate er boch bie Aufschrift feines Buchs aus jenen bon oben Samaritern verworfenen Bationalfdriften, und murbigte fogar feiner Aufmerksamkeit bas von ben Rindern biefes Bolfe bieber verschmabte Organon bes neuen Beelrechts, aber ohne ben Geiff und Ochlaf. fel Davids. Er war also nicht im Stande, bie in biefen Urkunden offenbarten außerordentuden Schickfale Serufalems, ober bie geitliden Gefdichtemabrheiten ber beiligen Stadt nach allen fieben Dimenfionen ber Bermangenheit, Gegenwart, Bufunft, ber gange, Breite, Sohe und Tiefe, in ihrem gangen 3u-·fainmenhange fic anfchaulich zu machen, und

<sup>58) 3</sup>er. II. 13.

ben Unterfchied bes alten, gerfisten, irbifcen, bon bem neuen, verffarten, himmlifchen Jernfalem beutlich zu erfennen und einzufeben.

Der flüchtigste Lefer kann fich schwerlich ber Beobachtung enthalten und erwehren, baß in den hebräischen Offenbarungen über Jernfalem die schrecklichken Drohungen und herrlichken Berheißungen durchelnander gehen, wie die Eismente in der Sündsuth und die Saiten auf dem Psalten Zu einem objectiven Begriff diefer heiligen Gottesstadt, die des DERRR Thron und des PERRR Peron und des PERRR Deerd 57) heißt, gehört ein herfullscher Wahrsagermuth:

Durch die geschminkte Weltweisheit einer verpesteten Menschenfreundin ift die unstreet Ratur tief eingeprägte Liebe ves Wunderbaren, und Spannader aller poetischen und bissorischen Rräfte, in einen steptischen und kritischen Unglauben aller Annber und Seheimnisse erschlasse. Eine gewaltthätige Entkleidung wirtlicher Segenstände zu nachten Begriffen und bloß denkbaren Merkmalen, zu reinen Erscheinungen und Phanomenen; eine willfürliche, eigenmächtige Transsubstantiation abstracter Zeichen und Formeln, ätherischer Theorien und Bissonen durch die Berklärung eines nenen fünstlichen Sensoriums; die bramatische

<sup>37)</sup> Serem. III. 17. XIII. 17.

Schöpfung, ber Magnetismus und die speciosa dehine miracula einer taufchenden Gee, haben ben genium seculi bergefialt besorganivfet, baß er seiner zehn innern Sinne und aus gerlichen Berfzeuge nicht mehr machtig ift.

Auch die Religion und Majeftat 58) bes ale sen, allfundig geweihten Ramens verführte ei. men iconen Geift, beffen Ange, Dafe und Banmen nach bem Breife eines popularen Schrift. Bernfalems lette Beim-Rellers luftern war. fuchung ift eine ber allerbemabrteffen Begebenbeiten; die Grengen ibrer Epochen unterfcheiden fich in der ganzen Staats- und Rirchenmefchichte, mit einer folden optifden Große mnb Rlarbeit, welche affe Jahrhunderte welfcher Afendepropheten , zeitlicher Evangeliffen minorem gentium und Chambellans du jour, in meiden Rleibern, ju Ummen = und Rinbermabrchen verbunfelt. Das einhellige Beugniß zeithermanbter Buidauer und romifder Boff. gieber biefes gottlichen Gerichte, und ber uber Bernfalem ansgeleerten Bornichaglen fomobl . als das weit größere, unbeweglich fortbauernbe

<sup>58)</sup> Sermo constat ratione, vestutate, autoritate, consuctudine, Rationem praestat praecipue Analogia, nonnunquam et Etymologia, Vetera maje stas quaedam, et ut sie dixerim, Religio commendat. Quintil. Lib, I, cap, VI.

Beiden und Bunber, eines brennenben unbergebrien Bufches 59), in ben bis auf ben bentigen Tag über bie weite Belt vor jebermanns Angen gerftreuten Colonien der außerordentie den Bolfs, und Menfchenrate, find disiects membra postae, fprecende Salgfaulen bon bet Mahrheit und Gewißheit ber in bem alten irdifden Schanthale einft offenbarten und langft erfüllten Strafgerichte, Spoothef und Burg. fcaft von bem bieber noch verflegelten Schabe ber Gnaben = und Segensverbeifungen, womit himmel und Erbe fdwanger geben - baf bie Erfüllung neuer, tunftiger, außerorbentlicher und transscendenter Offenbarungen zwar nicht bequetet und betaftet, aber menigftens burch einen Gernch ibrer Babricheinlichkeit anticipitt, and vermittelft eines neuen, reinen geifilichen Senforiums geglanbt und gefaßt werben fann:

Um das topifche und logifche Bedürfnis ein mes objectiven Begriffs von Jerufalem fciclich zu bemänteln, war das Schatten = und Lafchenspiel mit dem Rosenfranze subjectiver Ideenreiben, gleichsam das Surrogat eines mondfachtigen Rachtwandlers 60), der genithigt war,

<sup>59) 2.</sup> B. Mose. III, 2.

<sup>-60)</sup> Die in ber fechsten Borlefung ber Morgenstunden enthaltene Theorie des Rachtwandelns ift auf ben Ibeengang des Berfassers, und den Irrsal seiner philosophischen Methode, gurud gewälzt worden,

Jernsalem schwebt also an ber Beste bes Litels in utraque specie einer sinstern und electrischen Wolke, aus welcher der puritanische Delb, wie ein spischer Deus ex machina, mit gestrornen Schneessocken gestügetter Redseligkeite gegen die ägyptische Wacht stritt 65), und sein cornutamsaciem 66) in Stralen kosmopolitischen Briedens und dem schönken Worgenroch dämmennder Sabbaths – und Jubelträume sitz und über das abträunige Israel und die verssachte Juda 67) leuchten ließ mit einer ästhertischen Wacht 68) auf dem Hanpte, um der mimischen Engel wissen und übrer geahndeten Barmundschaft.

Mit solchem Blendwerke dadalischer Sophiflered fahl ber selige Wendelssohn das Derz und die Bewunderung der meisten Lefer; den übrigen war sein despotisches: "Du länguest die Grundsähe, Bursche!" 69) eine zureichende Warnung, mit dem Rusben Absalam sänderlich zu fahren; weil allerdings Grundsühe und Maa terialien des nn = und widerchristlichen Jerusaa lems in den Werkstätten und Waarenlagern der allere

<sup>63) 2</sup> **38.** Nof. XIV. 20, 25.

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Berem, III, 8. 11.

<sup>64) 1</sup> Rot. XI, 10.

<sup>69)</sup> Jerusalem, Abschnitt II. G. 13.

afferdrifflichften Dogmatifer, Dictatoren proteffantifder Rirden, neuen Stole, mit eben fo frecher Stiene feil lagen; als ber Biebbanbel. ber Canbenfram und die Bedfelbanf meis land bas allen Bottern bestimmte Bethans in einer bffentlichen Deffe und Morbergrube entbeiligten. Den argfien Betrug fpielte aber ber Buchs feinen eigenen und Rathans Rreun. ben, ben unenthaltfam flaffenben Spurbunben bes fatholifden Babftbums und Sefnitismus. Beber ber blinbe folafende Domer alles mannifder Sodabelftatte, noch feine Gefellen und Burichen ließen es fich tranmen, baß binter bem ansgehängten Schilbe bas bochte Ibeal und Cavitolium bes welfchen und romifchen Solipfismus, die Universalmonazchie ober Reunblif ber Weltbarger im eigentlichften Wortund Sachverftande, bie Erfigeburt und Metrovalis triformis Chimagrae, und ber gange theologico . politico . hypocritifche Sauerteig eines . in ben Eingeweiben grundverberbter Ratur und Gefellicaft gabrenben Machiavellismus und Lefnitismus mit ber Weglift und Allmacht bes alten fleinen Gottes Eupido laufchte, und fein Spiel mit ben Sufannenbrubern und Belialsfindern unferes erlemitteten Sabrbunberts trieb.

Den talmubifden Borurtheilen ber Weltund Schulweisheit zufolge war bas Phanomen religibfer Macht eine gufallige Aftrpation, nach bem Unterscheidungsgrunde seines privativen und negativen Begriffs, ben er von religibser Macht im. Sinne behalten, und seiner außerordentlichen Theorie, die er über das Judenthum erdichtet und ergrübelt hatte, sich und feine leichtgläubigen Leser der rechten und linten Hand zu orientiren-

Satte ber vorlette Berlinifche Bolfianer lie. ber auf bem oben berührten bicipiti Parnasso or) getraumt; batten feine beschnittenen Lippen nicht ein fdeues Grauen bor bem Rabbaliften-Bennnen einer beimlichen Weisheit gebabt; batte er nicht wie ber lufterne David 62), bas belle Baffer unter bem Thor an Bethlebem fur Bint angefeben : fo murbe Jernfalem , gleich bem Monarden unferes Licht - und Lebensfp. feme wifchen ben beiben Debenfonnen, manerfeft geftanben, nub ben Breffern religibfer Dacht fomobl als ben Trabanten beffelben, gleich einer glucenben Denne unter ihre Blugel bes Beils gelockt und gesammelt haben. Run aber murbe and bem Titel ein Centaurus biformis, and bem belphischen Drepfuß ein vierfüßiger Spllogismus, aus bem alten fleinen Ramen Merufalem, eine lacherliche Rlebermans, ein

in ber Allgem, Litteratur Beitung. Jahr 86. Rro. 7. S. 56.

<sup>61)</sup> Persius.

<sup>62)</sup> II, Sam. 23.

amphibologischer Awitterbegeiss jum Terminus mojar religibser. Macht und jum minor bes Judbenthums, die geschiossene Rechnung und das Facit derseiben, ein evidenter Beweis ihrer Unwahrheit und Misstimmung durch den dowble emploi ihres Hamptposiens.

"Bharan wirb bein Dannt erheben" 63) biefe einformige Rebensart war in bem: Munbe bes burd Eraume und ihre Dentung perberrlichten Patriarden eine eben fo zwenfarbi. ge Beiffanung, welche ben beiben Dit . unb Staatsgefangenen bas mugleichfte Loos, einen bie Bieberberfiellung feiner verlorung Burde, bem aubern hingegen bad fcbmablich. fle Lobesurtheit ankundigte. Buch: Magabe eines pollig, analogen Parallelismus im Buch Saben und Doppelfinne, bezeichnet ber bette gen Stadt prophetifiber Dame, theils bas ein ferne Schickfal ihrer irbifchen Bergangenbeit; theils die Goldberge und Diamantenbugel eis ner laneft: erwinfchten und erwarteten Bufunft. aber bie beiberfeitigen refpectiven Unterlagen und Gegenftanbe bes wieberfauenben Billiamas. Bermogens (laudator temporis acti) und gefpaltenen Begehrunge. Bermogene (avidusque futuri) 64)

<sup>63)</sup> I **38.** Mof. XL. 13-19.

<sup>64)</sup> Hor, ad. Pison, 172, 173-

Jernsalem schwebt also an ber Beste bestiels in utraque specie einer sinstern und electristen Wolke, aus welcher der puritanische Delb, wie ein epischer Deus ex machina, mit gefrornen Schneessocken gestügester Redseligkeite gegen die ägyptische Wacht stritt 63), und sein cornutamfaciem 66) in Stralen kosmopolitischen Briedens und dem schönken Worgenroth dämmernder Sabbaths – und Jubelträume schwund über das abtrünnige Frael und die verstäcken Wacht 63) leuchten ließ mit einer ästhertischen Wacht 63) auf dem Hanpte, um der mimischen Engel wisen und ihrer geahndeten Bormundschaft.

Mit solchem Biendwerke dadalischer Sophifleren fiahl ber felige Menbelssohn das herz und die Bewunderung der meisten Lefer; den äbrigen war sein bespotisches: "Du längnest die Grundsähe, Bursche!" <sup>69</sup>) eine zureichende Warnung, mit: dem Anaben Absalom sänderlich zu fahren; weil alterdings Grundsühe und Maa terialien des un - und widerchristlichen Jerusalems in den Werkstätten und Waarenlagern der

after

<sup>65) 2</sup> **B. W**of. XIV. 20, 25.

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Berem, III, 8. 11.

<sup>64) 1</sup> Rot. XI, 10.

<sup>69)</sup> Zerufalem, Abschnitt II. G. 13.

afferdrifflichten Dogmatifer, Dictatoren proteffantifder Rirden, neuen Stole, mit eben fo frecher Stiene fell lagen; ale ber Biebbanbel, ber Sanbenfram und bie Bechfelbant meis land bas allen Bolfern bestimmte Bethans gu einer bffentlichen Deffe und Morbergrube entbeiligten. Den argfien Betrug fpielte aber ber Buche feinen eigenen und Rathans Freunden, den unenthaltfam flaffenden Spurbunben bes fatholifden Babfthums und Jefuitismus. Beber ber blinbe folafenbe Somer alles mannifder Soabelflatte, noch feine Gefellen und Burfchen ließen es fic tranmen, baf binter bem ansgehängten Schilbe bas bochfte Ibeal und Capitolium bes welfden und romifden Solipfismus, bie Univerfalmonazchie ober Resublif ber Beltburger im eigentlichften Bortund Sachverftande, Die Erfigeburt und Metrovalis triformis Chimagrae, und ber gange theologico . politico . bopocritifche Sauerteig eines , in ben Eingeweiben grundverberber Ratur und Gefellicaft gabrenben Machiavellismus und Tefnitismus mit ber Arglift und Allmacht bes alten fleinen Gottes Enpibo laufchte, und fein Sviel mit ben Sufannenbrubern und Belialsfindern unferes erlembteten Sabrbunberts trieb.

Den talmubifchen Borurtheilen ber Weltund Schulweisheit zufolge mar bas Phanomen religibler Macht eine gufallige-Afterpation,

Vernfalem fowebt alfo an ber Refle bes. Litels in utraque specie einer finfern und electriften Bolle, aus welcher ber puritanische Delb, wie ein wischer Deus ex machina, mit gefrornen Schneefloden geflugelter Rebfeliateit gegen die danptifie Bacht firitt 65), und fein cornutam faciem 66) in Stralen fosmopolitifden Britbens und bem iconfen Morgenroth bame mernber Sabbaths - und Jubeltramme får und über das abtrannige Afrael und die verfocte Juda 67) leuchten ließ mit einer afibetifchen Macht 64) auf bem hanpte, um ber mimifchen Engel willen und ihrer geabnbeten Bormundichaft.

Mit soldem Blendwerfe babalifder Sophifered fahl ber felige Menbelsfohn bas Ders und die Bewunderung der meifien Lefer: ben abrigen mar fein bespotisches: Du tangueft bie Grundfate, Buriche!" 69) eine gureichenbe Barnung, mit. bem Anaben Abfalom fanberlich an fahren : weil afterbings Grundfice und Das terialien bes un - und wiberdriftlichen Jerufaa lems in ben Werfflatten und Baarenlagern ber

after

<sup>65) 2</sup> B. Mof. XIV. 20, 25.

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Berem, III. 8. 11.

<sup>68) 1</sup> Rot. XI, 10.

<sup>69)</sup> Jerufalem, Abschnitt II. C. 13.

allerdriftlichken Dogmatifer, Dictatoren proteffantifder Rirden, nenen Stole, mit eben fo freder Stirne feil lagen; als ber Biebban. bei. ber Canbenfram und bie Wechfelbant meis land bas affen Boffern bestimmte Bethans in einer bffentlichen Deffe und Morbergrube entbeiligten. Den argfien Betrug fpielte aber ber Ruchs feinen eigenen und Rathans Rreun. den, ben unenthaltfam flaffenden Sparbunben bes tatbolifden Babftbums und Refuitismus. Beber ber blinbe folgfende Somer quemannifder Coabelftatte, noch feine Gefellen und Buriden ließen es fich traumen, bag binter bem ansgehängten Schilbe bas bochfte Abeal und Capitolium bes welfchen und romifchen Solipfismus, die Universalmonazchie ober Republif ber Beltburger im eigentlichften Bortund Sachverstande, bie Erfigeburt und Metropelis triformie Chimagrae, und ber gause theo-Logico - politico - bopocritifche Sauteteig eines , in ben Eingeweiben grundverberbter Ratur und Gefenicaft gabrenden Machiavellismus und Jefnitismus mit ber Arglift und Allmacht bes alten fleinen Gottes Enpido laufchte, und fein Spiel mit ben Sufannenbrubern und Belialsfinbern unferes erlembteten Sabebunberts trieb.

Den talmubifchen Borurtheilen ber Weltund Schulweisheit zufolge war das Phanomen religibfer Macht eine zufällige Ufürpation, Jernsalem schwebt also an ber Beste bes. Litels in utraque specie einer sinstern und electrischen Wolke, aus welcher der puritanische: Deld, wie ein spischer Deus ex machina, mit gefrornen Schneeswicken gestügelter Redseligkeits gegen die ägyptische Wacht stritt 63), und sein cornutamsaciem 66) in Stralen kosmopolitischen Briedens und dem schönken Worgenroth dämmernder Sabbaths – und Jubeltränme sitz und über das abtrännige Israel und die verstächte Juda 67) leuchten ließ mit einer ästherischen Wacht 68) auf dem Hanpte, um der mimischen Eugel wissen und übrer geahndeten Bormundschaft.

Mit solchem Biendwerke dabalischer Sophiflered ftahl ber selige Menbeissohn bas Derz und die Bewunderung der meisten Lefer; den äbrigen war sein bespotisches: "Du tängnest die Grundfahe, Bursche!" 69) eine zureichende Warnung, mit dem Anaben Absalom sänderlich zir sahren; weil allerdings Grundsche und Maa tertalien des un - und widerchristlichen Jerusalems in den Wertstätten und Waarenlagern der allers

<sup>65) 2</sup> **B.** \$06. XIV. 20. 25.

<sup>66)</sup> Exod. XXIV. 29. 35.

<sup>67)</sup> Jerem. III. 8. 11.

<sup>68) 1</sup> Rot. XI, 10.

<sup>69)</sup> Jerufalem, Abschnitt II. G. 13.

afferdrifflichken Dogmatifer, Dictatoren proteffantifder Rirden, neuen Stolf, mit eben fo freder Stiene feil lagen; ale ber Biebban. bel, ber Canbenfram und die Bedfelbant meiland bas allen Bolfern bestimmte Bethans ju einer bffentlichen Deffe und Morbergrube entbeiligten. Den argfien Betrug fpielte aber ber Buchs feinen eigenen und Rathans Freunden, ben unenthaltfam flaffenden Spurbunben bes fatbolifden Babftthums und Jefuitismus. Beber ber blinde folgfenbe Somer alles mannifder Oddbeiftatte, noch feine Gefellen und Barichen ließen es fic traumen, daß binter bem ausgehängten Schilde bas bochfte Ideal und Capitolium bes welfden und romifden Solipfismus, die Universalmonazwie ober Reunblif ber Weltbarger im eigentlichften Wortund Sachverstande, bie Erfigeburt und Metropolis triformie Chimagrae, und ber gange theologico . politico . bopocritifche Sauerteig eines , in ben Gingeweiben grundverberbter Ratur und Gefelicaft gabrenden Machiavellismus und Tefnitismus mit ber Arglift und Allmacht bes alten fleinen Gottes Eupido laufchte, und fein Spiel mit ben Sufannenbrübern umb Belialsfindern unferes erlembteten Babebunderts trieb.

Den talmubifden Borurtheilen ber Weltund Schulweisheit zufolge war bas Phanomen religibfer Macht eine gufallige Aftrpation, tosmopolitischer Pantheosophen 52) allein ausgenommen) —; endlich bas ihm und Babel am nachsten liegende "aus dem Dinge, ecclesia, nachber erft gewordene völlige Monstrum eines einzigen transangustinischen Gennbsabes!" 53) —

Samaria murbe weit angemeffener, als Serufalem, ber im Buche offenbarten und mit orbentlicher Schul . und Sprachweisheit ausgefvicken Theorie bes Jubenthums gewefen Die Samariter, gingen in ihrer Un. banalichfeit an die mofaifche Gefetgebung fo weit, baf fie fic badurch aller anferordentlicher Religiond - Offenbarungen, Die in ben übrigen Dationalidriften bes alten Seelrechts 54) enthalten find, beraubten, verfuftig machten und aulest felbft nicht mußten, mas fie anbeteten. 55) Dem Bunbesgott feiner Bater batte Diefes außerordentliche Colonisten Bolf feine Erlofung aus Aegopten in verbanten, und bie in ber Buften berliebene Gefetgebung mar eine blofe Borbereitung auf den noch funftigen Be-Ab bes gleichfalls feinen Batern langft verheis Benen gandes. Wenn aber auch eine bernunf. tige Befetgebung, gefdweige eine außeror-

<sup>52)</sup> and 53) 6. Rote 48.

<sup>54) &</sup>quot;Ultima voluntas beife's ben ben Juriften." Enther von ben legten Worten Davids.

<sup>55)</sup> Joh. IV. 22.

bentliche, ohne Religion benfbar und moglich mare: fo maren bod, Opfer, Befcneibung unb Die uraltefte Berfundigung eines Ochlangen. treters durch die Stammbater ichon lange aberliefert, und tonnen eben fo wenig im eigentlichen Berftande jur mofaifchen Befebacbung gezogen werden, als die fpatere Gefchichte Davids, feines Geschlechts und feiner Stabt mit allen außerorbentlichen Religionsoffenbo ,maen und Bundesverheifungen, welche feinem, aleichwie Abrahams Saamen, mit ber Keverlichfeit eines gottlichen Gibichwures, wieberbolentlich befictigt und erweitert murben, in ber außerorbentlichen Gefetgebung geboren Die in ber Buften geschab. Die Juben abite ten aber anch ibre Biberfacher nub Rebenbubler, Die Samariter, in bem blinden Gigen Ann und Gifer nach, womit fie bis auf ben beutigen Lag bie fofilicheren Beplagen ibrer jungften und letten Bater nach bem Rleifche ber werfen, benen bas menfcliche Gefdlecht ein neues Seelrecht (ben mahren Geift bes gotte lichen Bundes und Gefeges) ju berbanfen bat. ankatt bes alten buchftablichen Opfeme, meides in einer irdifden, verganglichen, an Beit und Ort gebundenen Gefebgebung teleftifder Gebranche und Sitten beftand, und eben bamals mit ber politischen Defonomie und gan-In angerlichen Berfaffung aufgelofet wurde

Die in: eine nene allgemeine Coloniften - Geffalt aberging. Eine abgeschmackte und abgottische Spracheiligkeit war aber, ben ben Samaritern und Juden, der gemeinschaftliche Anlaß threr zwiefachen Sünde 5%, womit ke sich von den tebendigen Quellen der göttlichen Rathschlusse ausschlossen, und die durchlöcherten Eisternen und Legenden menschlichen Unfinns und Abergiaubens blindlings vorzogen.

. Ohngeachtet ber jubifche Weitweise bie außer erbentlichen Religionsoffenbarungen in ben Pfalmen und Propheten gleichfalls verfairite, überfab und von denfelben nichts wiffen wollte: for borgte er boch bie Aufschrift feines Buchs aus ienen bon aben Samaritern bermorfenen Bationalfdriften, und wurdigte fogar feiner Aufmerksamfeit bas von ben Rinbern biefes Bolfs bisher verfdmabte Organon bes neuen Dreirechts, aber ohne ben Geiff und Ochlafe fel Davids. Er war alfo nicht im Stanbe, Die in biefen Urfunden offenbarten außerorbent. Aiden Schickfale Jerufalems, ober bie geitliden Beidichtswahrheiten ber beiligen Stadt nach allen fieben Dimenfionen ber Bermangenheit, Begenwart, Bufunft, ber gange, Breite, Bobe und Liefe, in ihrem gangen Bu-·fainmenhange fic anfchaulich ju machen, und

<sup>586</sup> Ret. II. 13.

ben Unterschied bes alten, gerfisten, irbischen, von dem neuen, verflarten, himmlischen Jernfalem beutlich zu erfennen und einzuseben-

Der flüchtigste Lefer kann fich schwerlich ber Beobachtung enthalten und erwehren, baf in den hebrälschen Offenbarungen über Jernfalem die schrecklichken Orohungen und herrlichken Berheißungen durcheinander gehen, wie die Elemente in der Sundfluth und die Saiten auf dem Psatten Zu einem objectiven Begriff diefer heiligen Gottesstadt, die des DERNR Thron und des DENNR Heerd <sup>57</sup>) heißt, gehört ein herfulischer Wahrsagermuth:

Durch die geschninkte Weleweisheit eines verpesteten Menschenfrennbin ist: die unserer Natur tief eingeprägte Liebe ves Wunderbaren, und Spannader aller poetischen und bissorischen Kräfte, in einen steptischen und fritischen Unglauben aller Wunder und Seheimnisse erschlafft. Eine gewaltthätige Entsleidung wirklicher Segenstände zu nachten Begriffen und bloß bentbaren Merkmalen, zu reinen Erscheinungen und Phanomenen; eine willfürliche, eigenmächtige Transsubstantiation abstracter Zeichen und Formeln, ätherischer Theorien und Visionen durch die Verklärung eines neuen fünstlich en Sensoriums; die dramatische

<sup>37)</sup> Jerem, III, 17. XIII, 17.

Schöpfung, ber Magnetismus und die speciosa dehino miracula einer tauschenben See, haben ben genium soculi bergestalt besorganisket, bas er seiner jehn innern Sinne und auserlichen Werfzeuge nicht mehr mächtig ist.

Much die Religion und Majeffat 58) bes ale den, allfundig geweihten Ramens verführte eimen iconen Geift, beffen Muge, Dafe und Gan, men und bem Preife eines popularen Schrift fellers luften war. Jerusalems lette Beimfudung ift eine ber allerbemabrteffen Begebenbeiten; die Grengen ihrer Epochen unterfcheis ben fich in ber gangen Staats- und Rirchenmefdicte, mit einer folden optifden Große mub Rlarheit, welche alle Jahrhunderte welfcher Alfenbapropheten , jeitlicher Evangeliften minorem gentium und Chambellans du jour, in weichen Rleibern, ju Ammen =. und Rinbermabrchen verbunfelt. Das einbellige Beugnig zeitverwandter Bufdauer und romifder Boff. gieher biefes gottlichen Gerichts, und ber uber Berufalem ausgeleerten Bornichaglen fomobi. als bas weit großere, unbeweglich fortbauernbe

<sup>58)</sup> Sermo constat ratione, vestutate, autoritate, consuctudine, Rationem praestat praecipue Analogia, nomunquam et Etymologia, Vetera maje stas quaedam, et ut sie dixerim, Religio commendat. Quintil. Lib. I. cap. VI.

Beiden und Bunber, eines brennenben unbergebrien Buides 59), in den bis auf ben bentigen Ega über bie weite Belt vor jebermanni Angen gerfrenten Colonien der anBerordentile den Bolfs, und Menfchenrace, find disiects membra postae, fprechende Salifanien bon bet Babrbeit und Gewißbeit der in bem alten irdifden Schanthale einft offenbarten und langft erfüllten Strafgerichte , Spoothef und Burge fcaft von bem bieber noch verfiegelten Schake ber Gnaben = und Segensverheifungen, womit Simmel und Erbe ichwanger geben - bag bie Erfüllung neuer, tunftiger, außerorbentlicher und transscendenter Offenbarungen gwar nicht beaudet und betaftet, aber wenigftens burd einen Geruch ibrer Babricheinlichkeit anticipite and permittelf eines neuen, reinen geifilichen Senforiums geglanbt und gefaßt werben fann:

Um bas topifche und logische Bedürfnis eines objectiven Begriffs von Jernsalem schicklich zu bemänteln, war bas Schatten - und Casschenfpiel mit dem Rosenkranze subjectiver Ideenvriben, gleichsam bas Surrogat eines mondfactigen Rachtwandlers 60), der genäthigt war,

<sup>59) 2. \$. \ \$</sup> ofe, III, 2,

<sup>-60)</sup> Die in der fecheten Borlefung ber Morgenftunden enthaltene Theorie des Rachtwandelns ift auf den Ideengang des Berfassers, und den Irrfal seiner philosophischen Methode, jurud gewälzt worden,

nummebro entblott und entfeelt. Die Sie fen bes brenfenfigen Litels jur zwenfpannigen Erus. und Sousfdrift find bem Erfenntnigvermagen bes Lefers aufgebeckt; bie Lafterungen und Lugen ber Schule, Die fich ben Ramen bes Jubenthums und ben Ruom einer außerorbentlichen Gesetgebung anmaßt, burch einen unaufborlichen zeitigen Matur = und Ereatnebienft, ans langft gewesenen Ronigsmorbern und torannifchen Oflaven, fic ju Eroberern eines Rorauliden himmelreiche und rabbinischen Setufaleme traumt: ber Thron und Stubl bes Thiers, bas gewesen ift, nicht ift, wiewohl es fein Dafenn beweist ; bas Gebeimnig bes geifelichen , apotalyptifchen Ramens , fatt bes auf ber Binne bes Buche ausgehängten Schilbes, find entflegelt und offenbart, burd die Claviculam III Terminorum, and weichen die Aufforift bes jungften Rubifd - Babelfchen Bolfianers jufammengefest ift. Dein metafritis fces Barabigma folieft fich nun noch mit einer fleinen Bitte und Warnung an fammtliche accreditirte Thorfchreiber und Befeber allgemeimer allemannifcher Litteratur, Die Declaratio nen und blevernen Stempel ihrer Buchfaben. manner auf den Rubrifen ber gu Martt geführten Manufacturen, mit wachenben, wo nicht bewaffneten Augen ju verificiren, nnb felbige nicht bloß nach bem herfommen und

afferdrifflichten Dogmatifer, Dictatoren proteffantifder Rirden, neuen Stole, mit eben fo frecher Stiene feil lagen; ale ber Biebbanbel, ber Tanbenfram und die Bechfelbanf meis land bas allen Boffern bestimmte Bethans gu einer bffentlichen Deffe und Dorbergrube entbeiligten. Den argfien Betrug frielte aber ber Buchs feinen eigenen und Rathans Rrenn. ben, ben unenthaltfam flaffenden Spurbnu. ben bes fatholifden Babfithums und Sefuitismus. Beber ber blinbe folafenbe Somer alles mannifder Odabelftatte, noch feine Gefellen und Barichen ließen es fich tranmen, baß binter bem ausgehängten Schilbe bas bochfte Abeal und Cavitolium bes welfden und romifden Solwksmus, die Universalmonarchie ober Remblif ber Beltburger im eigentlichften Bortund Sachverftande, die Erfigeburt und Metrovalis triformis Chimagrae, und ber gange theo-Logico . politico . hovocritifche Sauerteig eines , in den Eingeweiben grundverberbter Ratur und Gelelicaft gabrenden Machiavellismus und Jefnitismus mit ber Arglift und Allmacht bes alten fleinen Gottes Enpido lanfchte, und fein Spiel mit ben Sufannenbrubern und Belialsfinbern unferes erlenibteten Rabrbunberts trieb.

Den talmubifden Borurtheilen ber Beltund Schulweisheit zufolge mar bas Phanomen religibfer Dacht eine aufallige Uffrpation, beren Birflichfeit feine andere Quelle batte, ale ben veranberlichen periobifden Bile len einer unbefannten Dacht und ihrer eigen-Annigen Launen. Dem beffen Billen und ber reinen Bernunft bes Inbenthuns allein gehörte und gehabrte ein vollentmenes, ausschließen. bes, in ber Charta magna und pragmatifchen Sanction ber angerorbentlichen Gefetgebuna gegrundetes, aus bem Berftanbe Gottes 70) numittelbar und nothwendig fließendes emiacs und paradificaes Verrecht und Brarogativ. nach Mehnlichkeit bet erften alten Abams über bie Rifde im Meer, über die Bogel unter bent Dimmel und über alles friedende Thier, als ber rechtmäßige Univerfalerbe aller irbifchen Eregine und gefammter Broducte, bis auf bie primam materiam bes feinften Urftoffs in bera gebren und ju verfchinden. Weil Abam II. ber edle einzige Menschensohn, zwar vom Weibe geboren, aber bas Chenbild und fichtbare Gleichnif bes allein anbetungswürdigen Geis Res, wie ber gerechte Abel im Amentampfe, von ben Gartnern, welche nicht wollten, baß biefer über de bereichte, ermordet worben mar. fo berufte auf bem Berbienfte biefer Delbenthat bas vollommene Erbrecht bes erlebiaten

<sup>70)</sup> Ibid, Abschn. 11. 6, 32, 32.

Beinberge. 71). Blieb nicht Theobor im Goulde thurmé ein: Ronig von Corfica ?: ::-- imarum nicht auch Gernfalem bie Sanpt . unb . Mitterftabt aller gerfirenten Jufein und Colonien des ewig festen Judenthums? Der platonische Apologist beffelben machte fich eben fo wenig Bewiffen , einen alten fleinen Ramen über . bas Portal und bie beiben Thorflugel feiner dun . Bud de abhlideololide den nechlisololide Ernsidrift aufzuhängen und anzuschlagen, als ber romifche gandpfieger Bebenfen trug, bem allergrößten Uebertreter ber außerorbentlichen Befetgebung feinen rechtmäßigen und ehrhaften Titel mit bren Bungen und Sprachen im Beifte ber Bahrheit am mittelften Dfahl allgemeiner offentlicher Ochabelftatte ju verlautbaren in befraftigen und in behanvten.

Benigstens nichts Renes, wie der Berfaffer abermal felbst in und por seinem Werfe bezenget. 72) Weder Renes noch Ales, weber Warmes noch Kaltes, leider! für katadupische Virtuosen, deren Ohren durch die Sphärenharmonie in den ungushörlichen zeitigen Rosmuhlen des orthodoren Indenthums und katholischen Katuralistenthums geschlissen

<sup>71)</sup> Enc. XIX. 12—28. XX. 9—19. Preb. Eal. VII. 29. Ebr. L 3. Joh. IV. 24: "

<sup>72)</sup> Jerusalem , Abschn. II. G. 29. - 14.15.

Buchs ober ber eigentlichen Absicht bes Berfasser? Gleichwohl gernhte ber Berlinische Strabo alsbald diesen unbewährten Umstand in seinen wöchentlichen Rachrichten nachzubesten. Bielleicht hatte diese Maste nichts weister im hinterhalte, als die hirnlose Ideenasseriation und einen fortgeseiten Familienscherzum Namen des Alexanders von Ablersheim, und seiner Apologie des Frepmanrer-Ordens.

In bem erften Abschnitte Jerufalems wirb Die Frage religiofer Cibe nicht blos berabet, fonbern pornehmlich ber Episcopalfirche in Großbrittanien zum Rachtbeil alles, mas zu ben Alten gesagt ift 78) ventilirt, und in ibr Gewiffen, wie in einen glubenben Bacofen gefcoben; unterbeffen bas ausbrudliche Berbot bes Bergpredigers allerdings nicht ben Jerufalem ju fcworen, noch ihren Namen jum Bluden > Baubern, Lugen und Erugen ju migbrauden, meines Biffens feinem einzigen ber Recenfenten und Intereffenten bes bon ihnen berewigten Mendelssohns eingefallen ift, und obngeachtet ber Grund biefes außerorbentlichen Berbots bereits im acht und vierzigften ber Dfalme offenbart und gefdrieben febt: benn fie ift eines großen Ronigs Stabt.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) **M**atth. V. 33 — 35.

ein Gube 74), ber inwenbig berborgen, und beffen Lob aus Gott ift; beffen llebergenanna nicht auf bas leben ber Tobten 75), die ihre Lobten ausfatteten, fonbern auf Wort und That eines Mannes beruht, ber, als ein Gott ber Lebendigen und nicht ber Cobten, ale ein Umt ber Rranten und Schwachen, nicht ber Gefunden und Starfen , eine allgemeine Linco . tur ber Unferblichkeit gegen ben Stachel bes Sobes, nach einem Siege bes Rechts und ber Macht über bas allgemeinfte Raturgefet, und and bem Mafe und Anochengerippe bes Burgers und Defpoten Speife und Oufigfeit jum nutrimentum spiritus hervorgebracht hat; damit Ariebe auf Erben , burch bie Begwerfung einer bofen und ebebrecherifden Urt , jum Boble gefallen bes ganzen Menfchengeschlechts, bie Bieberanfnahme bes verlornen Sohns aber sum jungften Borfpiel ber berelichken und ichredtichten Auferftebung, und bie Bollenbung bes Wektalls zur Ehre in der Sobe bereitet werben fonnte.

Der natürliche Biberfacher und Erbfeinb bes Cheiftenthums und nenen Rirchenrechts liegt

<sup>74)</sup> Rôm, II, 29. XI, 15.

<sup>75)</sup> Immo vero ii vivunt, qui ex corporum vineulis, tanquam e carcere evolaverunt; vestra vero, quae dicitur vita, mors est, Cic. Somu, Scipionis.

nunmebro entbloft und entfeelt. Die Die fen bes brentenfigen Litels jur gwenfpannigen Erug. und Sousfdrift find bem Erfenntnigvermigen bes Lefers aufgebeckt; bie Lafterungen und Eie gen der Schule, Die fich ben Ramen bes Inbenthums und ben Rubm einer außerorbentlichen Gefetgebung anmaßt, burch einen unaufborlichen zeitigen Matur = und Ereatnebienff. aus langit gewesenen Ronigsmorbern und inrannifden Oflaven, fic ju Eroberern eines Rorantiden himmelreiche und radbinischen Seenfaleme traumt; ber Chron und Stubl bes Thiere, bas gewefen ift, nicht ift, wiewohl es fein Dafenn beweist : bas Gebeimniß bes aeift. liden , apotalpptifden Ramens , flats bes auf ber Binne bes Buche ausgehängten Schilbes, find entflegelt und offenbart, burd die Claviculam III Terminorum, and weichen die Aufforift bes jungfien Jubifd - Babelfden Bolfianers insammengesett ift. Mein metafritis fdes Barabigma folieft fic nun noch mit einer fleinen Bitte und Warnung an fammtliche accreditirte Thorfdreiber und. Befeber allgemeiner allemannifcher Litteratur, bie Declarationen und blegernen Stempel ihrer Buchfiaben. manner auf ben Rubrifen ber gu Marte geführten Manufacturen, mit wachenden, wo nicht bewaffneten Augen ju perificiren, und felbige nicht bloß nach bem herfommen und

Schlenbeian bes ebein Donats zu berichtigen. Eine gewaltige, aber nicht gewaltsame 76) Arisit, wie der Schriftgelehrten ihre, eine volle, aber nicht eigenmächtige hypotritische Gesestichtet gehört zu den Bedürfnissen unserer durch kinsuthaltsamfeit erschöpften Preffrenheit. Warrm erschien erst in der Vorrebe jur zweiten Andgabe des zu seiner Zeit eine kurze Weile demunderten Dephältions, das Gespeust eines dapptischen Wänchs oder Priesters, ohne das geringste Wahrzeichen einer Urfunde, noch eines lögischen Mittelbegriffs zwischen einem so homonymen 77) Ramen und dem Inhalte des

<sup>76)</sup> Vim appellant, quae est potius violentia. Quintil. Lib. II. cap. XII.

<sup>77)</sup> J. A. Fubricii Hibl, graec, Tom. II. Lib. I. Cap. XX. §. 19. De Hephaestione et Vettiis. Tom. VII. Lib. IV. Cap. VII. §. 10. De Hephaestione Alexandrino et aliis, quibus addendus Sophistae Juliani discipulus Hephaestio Coquus im IX. Buche ber Berwanblungen bes Apulejus. I Nomen est coquo accommodatum, fagt Beroalbus. Die genaue Berbinbung ber ars culinaria mit ber religiblen Macht ist aus bem Fragmente eines Briefes ber Dipmplas an Alexanber ben Großen, unb eines Gebichts zu ersehn, in welchem ein Weister Rock über die Ratur ber Dinge philosophyt unb ben Geist seiner schonen Runst mit ben Cleusinischen Geheimnissen vergleicht. Athen. Despnosoph, Lih. XIV. cap. XXII. XXIII.

Buchs ober ber eigentlichen Abficht des Berfaffers? Gleichwohl geruhte ber Berlinische
Otrabo alsbald diesen unbewährten Umftand
in seinen wöchentlichen Rachrichten nachzubeten. Bielleicht hatte diese Maste nichts weiter im hinterhalte, als die hirnlose Ideenasseciation und einen fortgesehren Familienscherz zum Ramen des Alexanders von Ablersheim, und seiner Apologie des FrepmanrerOrdens.

In bem erften Abschnitte Berusalems wirb Die Brage religiöfer Cibe nicht blos berührt, fonbern wornehmlich ber Episcopalfirche in Großbrittanien jum Rachtheil alles, mas ju ben Alten gefagt ift 71) ventilirt, und in ibr Gewiffen, wie in einen glubenben Bacofen gefcoben; unterbeffen bas ausbrudliche Berbot bes Bergpredigers allerdings nicht ben Jerufalem an ichmoren, noch ibren Damen aum Rinden Baubern, Lugen und Erugen au migbrauden, meines Biffens feinem einzigen ber Recenfenten und Intereffenten bes von ihnen verewigten Menbelsfohns eingefallen ift, und obngeachtet ber Grund biefes außerordentlichen Berbots bereits im acht und vierzigften ber Bfalme offenbart und gefdrieben ficht: benn fie ift eines großen Ronigs Stadt.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) **W**aith. V. 33 — 35.

Diefem Rbnige, beffen Rame wie fein Stubm , groß und unbefaunt ift, 79) ergoß fic ber fleine Bach meiner Antorfchaft, verachtet wie bas Baffer ju Siloah, bas fille gebt. 30) Aunfrichterlicher Ernft verfolgte ben burren Dalm, und jebes fliegenbe Blatt 11) meiner Muse; weil ber barre Salm mit ben Rinblein, Die am Martte figen, fpielend pfiff und bas Aiegende Blatt tanmelte und fcwindelte bom' Ibeal eines Rbnigs , ber mit ber größten Sanft. muth und Demuth bes Bergens son fic rubmen fonnte: Die ift mehr benn Galomo! 32) Bie ein lieber Buble mit bem Ramen feines lieben Bublen bas willige Eco ermubet, nub feinen jungen Baum bes Gartens moch Baibes mit ben Geriftzügen und Mableiden bes Martinnigen Ramens verfcont : fo mar bas Gebachtnif bes Schonften unter ben Denfcentinbern mitten unter ben Rinben bes Romies eine ausgeschüttete Dagbalenen - Galbe, und fiof wie ber tokliche Balfam bom Saupt Marous binab in feinen ganzen Bart, hinab in fein Meib. Das Sans Simonis Des Anslatigen in Bethaufen warb voll vom Gernde ber evangeli-

<sup>79)</sup> Sieb. XXXVI, 26.

<sup>50) 3</sup>cf. VIII. 6.

<sup>81)</sup> Sieb. XIII. 25.

<sup>12)</sup> Matth. XI, 16.

fchen Galbung; einige barmherzige Brüber unb Aunstrichter aber waren upwillig über ben Unrach, und hatten thre Rafe unr som Leichengeruche voll. 13)

: Ein feines Lied, deffen Gegenstand nicht bas Berg, fondern der Eriffel eines gaten Schoolbers dichten nund! Weil der Ropf immer vergist, und die Linke nie recht weiß was die Rechte pflügt und malt, so wirfen träumende Bisber und Geschle im Schlammer der Besonnenbeit. — Meine Junge musse an meinem Ganmen kleben, und diese drep Linger verdorren, ihrem Gänsekiel ähnlicher als eine Menschenband, die weder genese noch wieder zu mir komme.

Giebt es Opermachinen: von Geriftstellern, Insecten die linger find als die Beisen 13), de Spifeme wie die Spinnen und Theorien wie Begeinester banen, amfige Bienenschwarme, die für den Geschmad des Publicums und deffelben Auflidrung mit einer automatischen Unduftrie arbeiten, welche die Nachahmung menschlicher Bernunft und Aunst übertrifft, so habe ich nie gewünsche, mit der Spre sol-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Pf. CXXXIII. 3. **W**atth. XXIV. 6. 8. Ioh. XII.

<sup>14)</sup> Pf. XLV. CXXXVII. 1 B. ber Sonige, XIII.

<sup>85)</sup> Opr. Gal, XXX, 24, Plot XXVII, 18,

der verflarten Delgoben überfleibet ju werben, woer nach ihren Borbeeren, Rrangen und Sonern gezielt far meinen fahlen Scheitel.

Dab ich mir grauen laffen vor der größen Menge, oder hat mich die Berachtung der Freundschaft abgeschrecke "4)? Dabe ich meine Schaltheit und die Scham meiner Wisse mit Feigenblättern gedeckt, oder die Miffethat meiner dren Schreibsebern berheimlicht? Richt aus vorgesakter Bewundetung, sondern mit überlegtem Nachspott habe tich den bunten langen Ochweif und Schmuck vestähden graculus "7), angelegt. Ich habe nicht nur eine Beichte von allem, was ich je schrieb, siedem auch das Geslübbe meines künftigen Stuffcweigens auf Zeitskehns bereites abgelegt. Cossare, non colard volui, "1)

Wost aber with noch biefer lette Azur ein nes Somnbfophiften? Wird meine Schweiftaufe aber ben Lodien nicht eine andere von lebenbigen Sageisteinen und Pechfackeln nach fich giehn? Werde ich abermal mit einem abba unrugebar zur narndente 29. dabon fommen?

<sup>96)</sup> Piob XXXI, 33. 34.

<sup>87) — —</sup> pontemmens auga Famoso se pavenum immiscuit gregi, Phadr. Lib. I. Tab. III.

<sup>(18)</sup> Das Gegentheil. fagt Cicero von seinem Landsmann Barro, gleich im Aufange ber Quaest, Acad,

<sup>89) 3</sup>fotrates im Gingange feines Panegyrifus.

Ment berlinischen Donnerkinder 3°) bon einem berlinischen Beroide für Meuchelmörder des verewigten jüdischen Weltweisen ansgeschrieen? Dat sich nicht ein fanatischer und enthusätischer Irsus Sirach erfrecht, seine näheren Ansprüche auf diesen verdienstlichen Rand zu entlarven, well die blasenden Mitlanter ber Wolfsstimme eben so fart in ihrer barmberzigen Toleranz mit den Gestnungen eines Jesus Pandinngs-Gerechtigkeit mit den göttlichen Gerichten über unschuldige Ragarener wetteisert.

Gefett alfo, ich hatte an biefem fliegenden Briefe so viele Winter - und Sommermonate unter Leibes - und Gemuths - Schwachheiten vergeblich gearbeitet, meine Rraft umsonst und nunuhlich ingebracht, so verdient doch das Thema meiner letten Antorschaft, und ihre gegenwärzige Schinfrede einen weit größern Answahl meiner noch übrigen kurzen Lebenszeit, als ein alter Gophist und jugleich Gegner falsch berahmter Kunft, an der Lobschrift seines Barterlands aufgeopfert haben soll. 32) — Ber

<sup>90)</sup> Mare. III. 17.

<sup>91)</sup> Rach einigen wenigen Sanbichriften bes Matth. XXVI, 16, 17.

<sup>(.92)</sup> Cinnae Smyrnam novem annis accepimus scriptam; et Panegyricum Isocratis, qui parcissime, decem annis dicunt elaboratum. Quintil Lib/X, c. 4,

einigt nicht Berlin ben Anhin bes bentscheif Alehens und Sparta, und find die Prenfen nicht unmündige Barbaren in ben Augen der allgemeinen Demagogen ihres Jahrhunderts: Bird ber König ber Juden nicht eben so verstannt und erniedrigt, als der König der Prenssen dem römischen hofe fremde und seiner höchken Barbe entblößt geblieben ift?

Golgatha mar ber lette Triumph ber auferordentlichen Gefetgebung über ben Gefetgeber geber felbft, und fein auf diefem Sugel gespflanztes boig bes Trenges ift bas Panier bes Chriftenthums.

Im Borte Odeblimini aber liegt bie Tugend und Rraft bes einzigen über alle Ramen erbobten Ramens (ander welchem fein Beil und Seligfeit fur bas menfoliche Geichlecht weber gesucht noch gefunden werden fann,) ber berborgene Schat aller außerorbentlichen Gefetgebungen und mythologifden Religions - Offenbarungen, Die tofliche Perle awifden ben beiben Unfterfcalen bes Jubenthums und Seidenthams; bas Geheimnis ihr rer nathrlichen Defonomie und elementarischen Bleichformigfeit, ber einzige Schluffel des vom nufichtbaren Dichts burch alle Meonen bes bem Sinnen allgegenwartigen Weltalls bis gur Auflofung beffelben fich felbft entwickelnben, vollendenden, in Geift und Babrbeit verflarenden

Problems und Mathfels. Seher, Epopten und Jengen der Leiden und hernach gesolgten herreichtet par wurden zu allen Rationen und Ereasturen ausgerüstet und ansgesandt mit der überschwenglichen evangelischen Predigt: MIN if gegeben alle Gewalt im himmel und auf der Erde; — mit dem königlichen Warte der Berheifung: Siehe, Ich bin bep enchaste Lage bis an der Welt Ende.

Dach einer possumen Uebersehung bes hundert und zehnten Psalms wird die genaue Berziehung meines Scheblimini zu ber Ansschrift bes Mendeissohnschen Jerusalems noch einlenchender, und ich hatte mich schwerlich bei dem Schutte und Stanbe einer zerftoren Stadt kann so lange verweilt, wenn ich zeitiger gewist hatte, daß der alte kleine Name Jerusalem, vermöge einer gewöhnlichen chaldaischphilosophischen Sprachverwirrung, die rechte Hand best unaussprechtichen Ramens Jehova ausbrücklich bedeutete.

Enther, ber bentiche Glias und Ernenerer bas durch bas Meffen - und Manfim-Semand ber babplonischen Baal entflellten Chriftens thums, gab daber mit fofratischer Laune bem Schupgeifte feiner verjährten Reformation ben

<sup>93) 2</sup> Petr. I. 11. 16. Man vergleiche hiemit ben pathetischen Rachbrud womit ber apotalpptische Evangelift und Upoftet seine erhabne Epiffel anfangt.

fabbalififchen Ramen Schebumini 94); welden ich mir bloß besbalb anmaste und neben Golgatha fiellte, um die einfam weinende Ras bei irgend eines driftlich = protestautischen & fere in der Wiften mit ber fombolifchen Bermandelcaft ber irbifchen Dornen = und bimmlifden Sternenfrone, und bem fremweis ausgemittelten Berbaltniffe ber tieffen Erniebris gung und erhabenften Erbobung beider entgegengesenten Raturen zu troften: unterbeffen ber Ismael einer Wolffanischen Mase mit ber Dieroalnobe einer alten Stadt und ihrer beimliden Unfpruce auf ein priapifches parabiff. iches himmelreich bie Berichnittenen bur Ottos mannischen Pforte burd aufgewärntte Dabeden und dramatifche Runblein of) auf feine Seite gebracht batte,

<sup>94)</sup> M. Haul Christian hillster von Dr. M. Luthert vermeinten Spiritu kamiliari, ober bessen sogenannstem Scheblimins, worauf er fich nicht anders als auf Gott im himmel selbst verlassen; auch von bemselbigen zu ber in der Augsburgischen Confession enthaltenen evangelischen Wahrheit gar sonderlich ausgerüstet und beschücket worden, zu erbaulicher Betrachtung des herrlichen Bortheils aus dem Siegen Christi zur Rechten Gottes. Dresden. 730. 8.

<sup>95) —</sup> minimis etiam inventiunculis gaudent, quae excussae risum habent, inventae facie ingenii blandiuntur. Quinctil, VIII, 5.

Solgatha und Scheblimini waren also reine Schattenbilber bes Christenthums und Enterthums, ihres gemeinschafulch von Bater und Sohn, Mutter und Tochter ausgebenden, einfachen, aber an Gaben mannigfaltigen Geistes, welche wie der Chernbim in beiden Euden des Gnadenstuhls das verborgene Zeugniß meiner Antorschaft und ihrer Bundeslade bedeckten vor den Augen der Samariter, der Philister, und des tollen Poblels zu Sichem.

Ich weiß nicht, wie die beiden Gegenstände, die meine gehelme Untorschaft über ein Biertel Jahrhnudert im Schilde gefährt, Christenthum und Entherthum, durch den Zanberskab der Modegettin in eine Delena versängt worden, nm die fich Erojaner und Griechen kahdalgen, weil die Collectionamen der Ratholifen und Jesuiten, der intoleranten Schweisger und religibsen Gottschedianer und Rlobianer dem Sprachgebrauch der modernen Geseggeber und Eprannen des Geschmacks nicht bes hagen. —

# Briefe

von 1784 6is 1788.

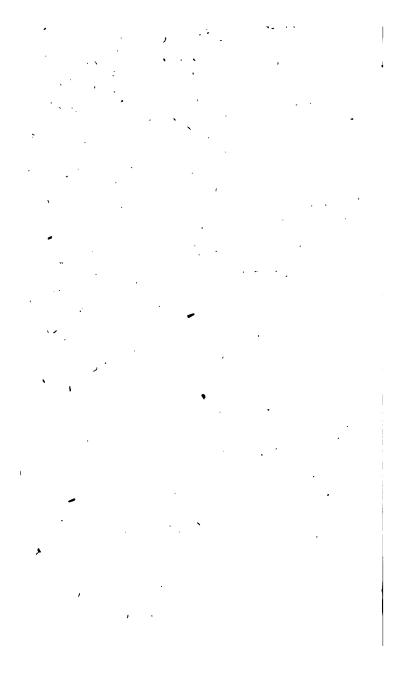

## 332. In 3. g. partinod.

Ronigeberg ben 14ten Mari 1784.

Berglich geliebtefter Freund, Des alten lieben Bacobi Schwanengefang über Menbelsfohns Merufalem bat mich auch begeiftert, zwen bis bren Bogen jufammengubringen , bie ich and berglich gern gebruckt feben wollte, und gegen Ihre Untunft fertig halten mochte: Golgatha und Scheblimini. Bon einem Brebis ger in ber Bufte. Diefe Bogen find mir fehr fauer geworben und möchten es noch mer-Wenn Sie fic bamit befaffen wollen, entweber felbige an berlegen ober untergubringen , - vielleicht am ficherfien in ber Schweit, benn Sie fennen meine angftliche Borfict, nicht sowohl fur mich felbft, ale fur Unbere. Aber eine gute Portion bon Exemplarien bestelle ich mir jum vorans, um mit meiner Biedden - Burft gegen bie Odinfen meiner Freunde werfen ju fonnen. Doch erft muß der Zifch im Des fepn, und barnach bon ber Theilung die Rebe.

— Die golbene Medaille, welche bem Prof. Kant vorigen Mittwoch überreicht worden, hat das Jahr seiner Geburt 23 statt 24, und einige Kleinigkeiten mehr, die seine Brende über die ihm erzeigte Ehre gedämpft.

### 333. Xn Berber.

Sonigsberg ben 2ten Dai 1784.

Derzlich geliebter Freund, Am lieben PalmSonntage, ber mir lieber geworden, seitbem
er mir meine alteste Tochter gebracht, kam Ihr Brief und einer von Reichardt an. Run, der das Leben giebt, wird auch alles, was dazu gehört, uns schenken, und Erndte wird auch erfolgen zu seiner Zeit, wenn gleich die Sichel eben so müde macht, und zuweilen mehr Schweiß ausprest, als der Pflus. Gott wird für Reller und Tenne sorgen, den Mühfeligen zu erquickn.

Ihr Bunfch ift erfüllt. Meine brey Bogen Golgatha und Scheblimini geben mit
ber morgenden Poft ab. Ich habe bas ganze
Jahr baran gearbeitet, und ich glaube über
ein Buch Papier verschmiert, immer gegen Berftopfung und Durchfall ber Gedanken und
bes Styls zu kämpfen gehabt; wurde endlich
überdruffig, die lette Salfte anszuglätten und
zu vollenden.

Darkfnoch hat mir den Titel Ihrer Schrift mitgetheilt, ich weiß aber nichts mehr davon, als Joeen, und ich glaube, daß Mendelssohn ben Gelegenheit seines verewigten Freundes Lesting auf Sie gezielt. Wie er meinen Ausfall aufnehmen wird, mag die Zeit lehren. Ihr frey muthiges Urtheil wurde mir sehr wohltbatig seyn, wie ich mir überhaupt einen Gegner wünschte, der mich faßte, und mich nothigte, den Waizen zu sichten, und mich selbst über Manches besser zu erflären.

Bon thorichtem Autorwesen, wie Ste es gut nennen, herzensfreund, genug! Gott wolle Frühling und Arznep an meiner verehrungswürdigen Frau Gevatterin gedeihen lassen, und Ihnen auch nach verrichteter Arbeit Ruhe und etwas besseres als Autor-Ruhm und Aunstrichter-Benfall schenken — and dächtige, erkenntliche, zufriedene, erbaute Lesser; benn über ben spmpathetischen Einstuß des Geisses und die süben Eindrücke dieses Sefühls geht nichts. Er verhält sich zur Frauenliebe, wie der sanste kisse Wondschein zum urit fulgore suo der schwälen Sonne.

Shen erhalte einen Brief von Dr. Lindner and Wien, beffem langes Stillschweigen alle feine Freunde besorgt gemache hat. Es ift eine Einlage an die alte Mutter. Muß mich alfo anziehen, um der armen, verlaffenen Wittwe eine Frende zu machen. So spielt der Lauf der Dinge mit allem meinem Vornehmen. 3ch dachte mich heute nicht von dem Großvatersfinhle zu rühren, und hatte Ihnen den ganzen Tag zugedacht. Immer ein anderes Intermezzo für die Fabel jedes Tages' und seinen Vlan.

Run, Gott laffe Gefundheit, Ruhe und Frende in Ihrem ganzen Sause grunen und blichen. Ich fuffe Ihrer treuen Gehulfin bie Sande, und umarme Sie unter tausend Wunschen für Pathchen und Geschwister.

### 334. Xn 3. g. Bartinod.

Ronigsberg ben 3ten Dai 1784.

Liebster Freund hartknoch, Gott gebe, daß Sie gesund und wohlbehalten das Biel erreichen und eine gute Messe machen, und auf den Mismachs des vorigen Jahres ein desto reicheres folgen moge! Dieben das Manuscript. So gern ich es mit Ihnen gedruckt sehen möchte, so bitte ich Sie doch, auf Ihre Sicherheit zu sehen, und im Rothsall es in der Schweiz zu beforgen, wohin ich meine Bustucht genommen haben würde, wenn ich, wie ich besorgte, Sie hier nicht gesehen hatte. Die Foois Gelder haben, wie natürlich, meinem Pegaso manchen Sporn gegeben. Sapienti aat.

Der Abt Galiani, beffen Gefprache eines meiner liebften Bucher ift, bat ein Wert in 4. m Reapel herausgegeben, de' daveri di principi neutrali. Ich habe nach feinem Buche della moneta mehr als einmal umfonft nach Malien foreiben laffen. Er bat and Commentaires sur Horace geschrieben. Sollte von allen Berfen biefes außerorbentlichen Mannes nicht ein Eremplar aufzutreiben fenn, und in unfern Gegenden abjufeten ? Wenn fie bem Gefprace über ben Rornhandel an Gehalt gleich . find, borgte ich bas Gelb baju, fo arm ich bin, und bacte es nicht ju verlieren. Da Sie fic and um Englisches befummern : fo wunfche ich icon Jahre lang Barris (beffen Dermes ober philosophische Sprachlebre ich befife,) Philosophical Arrangements und Philological Inquiries. Erstere hat mir Menbels fobn bier empfohlen. Doch bie Speculationen eines Berlegers und Autors find verfchieben . und ich fcreibe biefes alles fo verloren bin: benn ber metaphyfice Gefdmad ber englifden Schriften mochte faum unseres Publici fenn.

#### Bon Berber.

We eim ar ben roten Mai 1784. hier haben Sie, liebfter, befter, altefter Freund, ben erften Speil meiner neugebadenen Philosophie ber Geschichte. Rein Wort vom alten fieht bieber barin, und

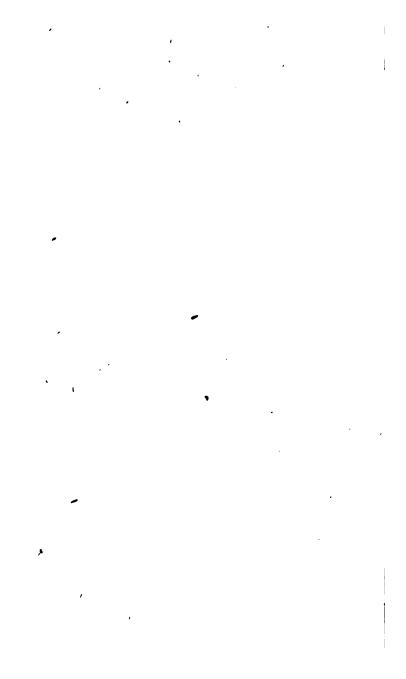

### 332. Xn 3. g. Bartinod.

Ronigeberg ben 14ten Mars 1784.

Derzlich geliebteffer Freund, Des alten lieben Jacobi Schwanengesang über Mendelssohns Gernfalem bat mich auch begeiftert, amen bis bren Bogen ausammengubringen, die ich auch berilich gern gebruckt feben wollte, und gegen Ihre Anfunft fertig balten mochte: Golaatba und Odeblimini. Bon einem Brebiger in der Bufte. Diefe Bogen find mir febr fauer geworben und möchten es noch wer-Benn Sie fic bamit befaffen wollen, entweber felbige ju verlegen ober unterzubringen, - vielleicht am ficherfien in ber Schweit, denn Gie fennen meine angfliche Borficht, nicht sowohl fur mich felbft, als fur Andere. Aber eine gute Portion bon Eremplarien beftelle ich mir jum voraus, um mit meiner Bieschen - Burk gegen bie Schinfen meiner Freunde werfen ju fonnen. Doch erft muß der Fifch im Det fenn, und darnach von der Theilung die Rede.

— Die golbene Mebaille, welche bem Prof. Kant vorigen Mittwoch überreicht worden, hat das Jahr seiner Geburt 23 flatt 24, und einnige Aleinigkeiten mehr, die seine Frende über die ihm erzeigte Ehre gebampft.

## 333. Xn Derber.

. Ronigeberg ben aten Dai 1784.

Derzich geliebter Freund, Am lieben PalmSonntage, ber mir lieber geworden, seitbem
er mir meine altefte Tochter gebracht, kam Ihr Brief und einer von Reichardt an. Run, der das Leben giebt, wird auch alles, was dazu gehört, uns schenken, und Erndte wird auch erfolgen zu seiner Zeit, wenn gleich die Sichel eben so mide macht, und zuweilen mehr Schweiß ausprest, als der Pfing. Gott wird für Keller und Tenne sorgen, den Rühfeligen zu erquickn.

Ihr Wunsch ift erfallt. Meine brey Bogen Golgatha und Scheblimini geben mit
ber morgenben Post ab. Ich habe bas gange
Jahr baran gearbeitet, und ich glaube über
ein Buch Papier verschmiert, immer gegen Berstopfung und Durchfall ber Gebanken und
bes Styls zu kampfen gehabt; wurde endlich
überbruffig, die leste Salfte anszuglätten und
zu vollenden.

Darknoch hat mir den Titel Ihrer Schrift mitgetheilt, ich weiß aber nichts mehr davon, als Joen, und ich glaube, daß Mendelssohn ben Gelegenheit seines verewigten Freundes Lesting auf Sie gezielt. Wie er meinen Ausfall aufnehmen wird, mag die Zeit lehren. Ihr frey mathiges Urtheil wurde mir sehr wohlthätig senn, wie ich mir überhaupt einen Gegner wünschte, der mich faßte, und mich nottigte, den Walzen zu sichten, und mich selbst über Mauches besser zu erklären.

Bon thorichtem Antorwesen, wie Ste es gut nennen, herzensfreund, genug! Gott wolle Frühling und Arznep an meiner verehrungswürdigen Fran Gevatterin gedeihen lassen, und Ihnen auch nach verrichteter Arbeit Ruhe und etwas besteres als Antor-Ruhm und Annkrichter-Bepfall schenken — and dachtige, erkenntliche, zufriedene, erbante Lesser; benn über den sympathetischen Einstuß des Geistes und die süsen Einbrücke dieses Gefähls geht nichts. Er verhalt sich zur Franenliche, wie der sanste side Mondschein zum urit fulgore suo der schwälen Sonne.

Shen erhalte einen Brief von Dr. Lindner aus Wien, beffen langes Stillschweigen alle feine Freunde besorgt gemacht hat. Es ift eine Einlage an die alte Mutter. Muß mich alfo anziehen, um der armen, verlaffenen Wittwe eine Frende ju machen. So spielt der Lauf der Dinge mit allem meinem Vornehmen. Ich dachte mich heute nicht von dem Großbatersfinhle ju rühren, und hatte Ihnen den gangen Lag zugedacht. Immer ein anderes Intermezzo für die Fabel jedes Lages' und sein men Nan.

Mun, Gott laffe Gefundheit, Auhe und Frende in Ihrem ganzen Saufe grunen und bichen. Ich fuffe Ihrer treuen Gehulfin die Sande, und umarme Sie unter taufend Wunfchen für Pathchen und Geschwister.

### 334. Xn 3. g. hartinod.

Ronigsberg ben gten Dai 1784.

Liebster Freund hartenoch, Gott gebe, daß Sie gesund und wohlbehalten das Ziel erreischen und eine gute Messe machen, und auf den Mismachs des vorigen Jahres ein besto reicheres folgen mage! hieben das Mannscript. So gern ich es mit Ihnen gedruckt sehen möchte, so bitte ich Sie doch, auf Ihre Sicher heit zu sehen, und im Rothsall es in der Schweiz zu besorgen, wohin ich meine Zustucht genommen haben wurde, wenn ich, wie ich besorgete, Sie hier nicht gesehen hatte. Die Footselder haben, wie natürlich, meinem Pegaso manchen Sporn gegeben. Sapienti sat.

Der Abt Galiani, beffen Gefprache eines meiner liebften Buder ift, bat ein Berf in 4. m Reapel herausgegeben, do' doveri di prineipi neutrali. 3d habe nach feinem Buche della moneta mehr als einmal umsonft nach Reglien foreiben laffen. Er bat auch Commentaires sur Horace geschrieben. Soute bon allen Berfen biefes außerorbentlichen Mannes nicht ein Eremplar aufzutreiben fenn, und in unfern Gegenden abinfeten ? Wenn fie bem Gefprache über ben Rornhandel an Gehalt gleich find, borgte ich bas Gelb baju, fo arm ich bin, und bachte es nicht ju verlieren. Sie fic auch um Englisches befummern : fo wanfche ich icon Jahre lang harris (beffen Dermes ober philosophische Sprachlebre ich befat,) Philosophical Arrangements and Philological Inquiries. Erftere hat mir Menbels fobn bier empfohlen. Doch bie Opeculationen eines Berlegers und Autore find berfdieben . und ich fdreibe biefes alles fo verloren bin : benn ber metaphyfiche Gefdmad ber englischen Schriften mochte fanm unferes Bublici feon.

#### Bon Berber,

We im ar ben roten Mal 1784. hier haben Gie, liebster, bester, altester Freund, ben erften Theil meiner neugebackenen Philosophie ber Geschichte. Kein Wort vom alten fieht bieber barin, unb Grundfagen des Acers und Pfings in entfagen in diesem einzigen Falle, und themre Ersahrung auf tunftige, ahnliche Falle ein für allemal baar zu bezahlen. Bebenken Sie aber, liebster Partknoch, daß es mit unserer Possinnung, zu gewinnen, öfters eben so verkehrt geht, als mit unserer Furcht zu verlieren. Machen Sie sich diesen Anlaß zu Ruß, alles auf einen reinen Fuß zu bringen, so viel mögelich, mit Gute und Liebe, ohne Rüchalt noch Arglist, aber mit Rlugheit, welche die ganze Lage der Sache Ihnen am besten vorschreiben kann.

### 336. In ben Rriegerath Scheffner.

Konigsberg am Johannis-Tage 1784.

- Ich habe bente ein fehr vortrefflich Buch gelefen, unter dem Titel: Gemalde aus dem Leben ber Menschen, von Prof. Babo. München 1784. Ein würdiger Pendant zu Lieuhart und Gertrud, auf deffen zweiten Theil ich auch warte. Auch von jenem ift eine Fordsehung zu wünschen und zu vermuthen.' Die Ufterische, Daßdorfische und Ricolaische Sammlung der Winfelmannischen Briefe hat mir auch viele Freude gemacht.
- Da alle hoffnung ber Fooi . Gelber . berloren, hat man uns mit einer anfehnlichen

fortfabren, ihn auszupaden, um bem Jahrhunbert in feinen eigenen Abnen ein ander Lieb vorzufingen ober voraupfeifen. Im Grunde enthält bas Much niches, als bas Refultat bes erften Theiles ber Urfunbe, nur auf anberen Begen. Doch was weiß ich ? Ein Autor tann und follte nichts von ber Frucht feiner Gebanten , fo wenig als von feinem eigenen Geficht fagen. Ronnte ich unfichtbar Ibs nen gur Seite fteben, wenn Sie bas Buch lefen . unb mit Ihnen fprechen, und nur Ihre Mienen lefen! Aber Sie werben mir Ihre Gebanten fagen, und bas wirb mich gu Ihnen ruden, und mir auch auf ben Berfolg Binte Dahomet fangt eine Gura feines Rorans an: "Bob bem barmbergigen Gott; er bat bie Schreibfeber bem Menfchen gegeben!" Er gebe fie auch Ihnen! Biels leicht bringt mir hartknoch von Ihnen mit, warum ich Die fo berglich gebeten babe , und waren es auch nur Lie nien und Geberben ; fie werben mich erquiden , wie ber Regen ein burres ganb, Sela.

Meine Frau, die den ganzen grönländischen Winterhindurch gekränkelt hat, beffert sich Gott Bob, und ich hosse, die langsam zurücklehrende Sonnenwärme werde auch ihr kleines Fünkchen Glut und Lebensmuth wieder ansachen und erneuern. Es ist beynahe der einzige, wenigstens der sehnlichste Wunsch, den ich von irbischen Wünschen habe. Ich bin mir selbst ganz unkenntlich worden, meine Flügel find gelähmt, ihre Schwingen ausgerupst, und ich siebe wie Liefts lahmer Kranich am dürgehabt. Entfolieben Sie fic gant in Giner Seite - entweber gang Budbanbler ober gang Arennd ju fenn. Doch bie pudenda unferer Ratur bangen mit ben Rammern bes Bergens und bes Gebirns fo genau gufam. men , baß eine frenge Abstraction eines fo na. turlichen Bandes unmöglich ift. Bielleicht mare eine fleine Reformation in ben Grundfaten bes Buchandels - die Sie mir icon einmal gebeichtet - und in der Ausübung ber greund. fcaft - ohne die fein Salg und Gewurt fur unfer taglich Brod ift, bon bem ber Denfc boch nicht allein ju leben im Stande ift bas befte Mittel, Ihrer gegenwartigen Berle. genheit und aller funftigen abnlichen unange. nebmen Ralle.

Wenn unser alter Freund wirklich Ihr Schuldner bleibt, wozu wollen Sie ans ganz falscher Großmuth Ihr Recht dazu im Stich laffen? Rein, zahlen Sie ihn bis auf den letten Heller, meffen Sie nach gleichem Maße, und bringen Sie einmal Ihre Rechnung ins Reine. Er ist wirklich in Roth, und hat sich Rechnung auf diesen einzigen Zweig seiner Inbustrie gemacht; er schämt sich vielleicht, Ihnen das Bekenntniß zu thun. Ben Ihnen ist weniger von wirklichem Berlust, als dem Plus und Minus des Gewinus die Rede. Je weniger Sie zum Voraus auf diesen Verlag rechlegtere;) von denen aber jest teine Splbe über meine Bunge will.

### 335. In S. g. hartinod.

Ronigeberg ben igten Juni 1784.

Derglich geliebteffer Freund , Geffern erhielt ich gegen Abend biefe Einlage. 3ch habe bas Berg gebabt, felbige ju erbrechen, meil Sie bas Bertrauen auf mich gefest, mir ben borigen Brief und Ihre Antwort mitzutheilen. Es bat mir zwar icon mein Borwis leid gethan, aber ich habe mich damit getroftet, bas nichts bon ungefahr geschieht; und ich munich. te, etwas jur Befanftigung von beiden Theis len beptragen ju fonnen, ba bon beiden Thei. len bas summum jus ber Freundschaft und Billigfeit Eingriffe ju thun icheint. Rreund, wie offenbar ju erfeben, ift in Berlegenheit, bat fich auf die Summe Rechnung gemacht - - Sie baben, liebster Bartfnoch, nicht die nothigen Magregeln als Buchandler genommen, wegen des Formats und bes badurch naturlich entstehenden Unterschiedes. -Glaubt ein anderer Berleger ben jenem Breife besteben ju tonnen, follten Sie fic als Freund nicht and begnugen? Der einzige Rath, ber angleich ber fcmerfte ift, beftebt in aut - aut, gant ber Rreundichaft ober gant ben Grundfagen des Aders und Pfinge-que entfagen in diefem einzigen galle, und themre Erfahrung auf kunftige, ahnliche galle ein für allemal baar zu bezahlen. Bebenken Sie aber, itebster Partkuch, daß es mit unserer Possinnung, zu gewinnen, öfters eben so verlehrt geht, als mit unserer Aurcht zu verlieren. Machen Sie sich diesen Anlaß zu Rus, alles auf einen reinen Zuß zu bringen, so viel möglich, mit Gute und Liebe, ohne Rüchalt noch Arglist, aber mit Klugheit, welche die ganze Lage der Sache Ihnen am besten vorschreiben kann.

# 336. In ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg am Johannis . Zage 1784.

- Ich habe bente ein sehr vortrefflich Buch gelesen, unter dem Titel: Gemalbe aus bem Leben ber Menschen, von Prof. Babo. München 1784. Ein würdiger Pendant zu Lienhart und Gertrud, auf beffen zweiten Theil ich auch warte. Auch von jenem ift eine Foresehung zu wünschen und zu vermuthen.' Die Ufferische, Dafdorfische und Ricolaische Sammlung der Wintelmannischen Briefe hat mir auch viele Frende gemacht.
- Da alle hoffnung der Booi . Gelber . verloren, hat man und mit einer ansehnlichen

Gratisication von dem stattichen plus dieses Jahres geschmeichelt. Der Ronig will aber von nichts wissen, weil er drep Millionen zur Erasehung der Wasserschäden brancht. Erachten Sie selbst, wie mir ben dieser Lage zu Muth seyn muß, und daß man daben alle Lust zu leben verliert, mit Verdruß erwacht, mit Aumemer schlasen geht, und den Lag vertränmt.

### 337. In S. B. Sartinod.

Ronigsberg ben 24ten July 1784.

Alter, lieber Freund, Ihren warmen Brief erhielt ich ben 5ten b. M. — Ihr Entschluß, D. nicht eher zu antworten, bis er vorher Ihren Brief von hier ans verdant hätte, kam mir billig vor. Ich habe noch nicht selbst nach B. schreiben können, werde es aber so bald als immer möglich thun, mich aber gegen ihn nicht weiter anslassen, als Sie mir vorgeschrieben.

Eigennng und Freundschaft waltet wifchen und allen breben. Der gar ju be etranliche Son, an ben ber gute h. gegen Sie gewöhnt ift, fommt Ihnen in ber gegen, wartigen Lage verächtlich vor. Unterbeffen gestehen Sie selbft, daß Ihre ju weit getriebenen Aufopferungen immer eine Erwartung und reichlichere Schabloshaltung im hinterhalte

gehabt. Entschließen Sie fic gang gu Giner Seite - entweber gang Budbanbler ober gang Freund ju fenn. Doch bie pudenda unferer Ratur bangen mit ben Rammern bes Bergens und bes Sehirns fo genau jufam. men , bas eine frenge Abftraction eines fo na. turliden Bandes unmöglich ift. Bielleicht mare eine fleine Reformation in ben Grundfagen bes Buchandels - bie Sie mir icon einmal gebeichtet - und in ber Andubung ber Freund. fcaft - ohne bie fein Sals und Gewurt für unser taglich Brod ift, bon bem ber Menich boch nicht allein ju leben im Stande ift bas befte Mittel, Ihrer gegenwartigen Berle. genbeit und aller funftigen abuliden unange. nebmen Ralle.

Wenn unfer alter Freund wirklich Ihr Schuldner bleibt, wozu wollen Sie aus ganz falscher Großmuth Ihr Recht dazu im Stich laffen? Rein, zahlen Sie ihn bis auf ben letten Peller, meffen Sie nach gleichem Maße, und bringen Sie einmal Ihre Rechnung ins Reine. Er ist wirklich in Roth, und hat sich Rechnung auf diesen einzigen Zweig seiner Inbustrie gemacht; er schämt sich vielleicht, Ihnen das Bekenntniß zu thun. Ben Ihnen ist weniger von wirklichem Verlust, als dem Plus und Minus des Gewinns die Rede. Je weniger Sie zum Voraus auf diesen Verlag rechnen werden, befio mehr werden Sie anfangen

Er bleibt immer einer unserer besten Ropfe, der vielleicht eben jest seine Reife erlangt. — Wird es Ihnen nicht nacher wieber leid thun? Richt Ihren Schaden verlange
ich, sondern nur Zufriedenheit mit mäßigem Gewinn, als ein Del für die Rader Ihrer
ganzen Buchhandlung. Ich muß hier, wie ein Blinder, von der Farbe reden. Krankheit und zunehmendes Alter andert Gegenstände und unsere Eindrücke von denselben, denen wir so wenig tranen können, als den entgegengesesten. Also mit unserem Vertrauen auf Gott wächst unser Bertrauen auf Menschen, und unsere Stärke, das Bose mit Gutem zu überwinden, und nicht Boses mit Gutem zu vergelten.

Ein Bruch zwischen zwey alten Frennden ist immer die allereckelhafteste Sache und ein wahrer Perzens = Arebs. Wie sehr hangt es von unserem Gebranch der Menschen ab, se bos oder gut zu machen, Leben oder Tod aus ihnen zu ziehen! Um sich einen schweren Artisel im Handel zu erleichtern, ware es nicht möglich, sich ein wenig mehr im Berlage zu concentriren oder einzuschräufen, oder andere Berhältnisse der Bilanz einzusühren und zu versuchen?

Rurt, Sie feben aus allem, wie febr ich muniche , daß Sie Berleger diefes großen Berts blieben, und mit Ihrem bigigen Temperament nicht ben Ehrgeis und Muth bes Mutors im Rortfdritte feiner Arbeit erflicten , noch ben Beig feiner Bedurfniffe burd eine gu ftrenge faufmannifde Gerechtigfeit auszutreiben fuch. ten, ober vielleicht zu beiberfeitigem Rachtheil aufs Weußerfte brachten. 3ch glanbe, baf ein ehrliches, lauteres, bergliches Betragen ibn au einem barmonifden Son umftimmen wird. Sammum jus und summa injuria icheint von beiben Seiten fo boch wie möglich gespannt ju fenn. Benn Sie, wo moglich, jest alles einran. men, fo tonnten Gie badurd fur bie Bufunft alles genauer bestimmt und abgemacht erhalten.

Ben after Umständlichkeit, womit ich Ihnen Winke auf alle Rebenumstände zu geben suche, bin ich nicht im Stande, weder Ihrem freundschaftlichen Vertrauen, noch mir selbst Genüge zu thun. Die Schuld liegt offenbar an Euch beiden. Raturlich zieht mich ein Borurtheif mehr zur Parthep eines armen Autors, als eines schlaueren Bertegers. Der eine hängt an seinem Sand-Spstem, der andere an seinem Sandlungs - Spstem; der eine muß für Lapitalien, der andere sür Zinse forgen. Die Lage einer Saushaltung bin ich eher im Stande mir

mir vorzufiellen, als das große Gewähl einer handlung, von dem ich nichts verfiehe.

Sie fonnen leicht benfen , liebfter Bartfnoch, das ich Ihnen in den meiften Seucken mehr Recht geben muß, als unferem gemeinfchaftlie den Frennde; aber eben barum find aud Sie m mebr Dittleiben; and faft mochte ich fagen, Grofmuth verpflichtet, weil Sie ben Unter in Ihrer Gewalt haben, und er nicht Sie. Ber, lieren Sie teinen Seller, aber nehmen Gie mit bem Bucher von 3 fürlieb , und 36re Bal. vegeln darnuch fowohl im Gangen , als im Ginseinen, und feben Gie einer fo alten, periabrten , faft gran geworbenen Breundfcaft bas leste Krauseben auf, bag ber liebe: Dann nicht Sener und Duth verliert ju Ibeen! einer Bbilofopbie!! ber Gefdichte ber Benfabeit!!! Cemagen Sie jebes Bert, und fabien Gte ben Rachbruck eines fo jufam. mengefesten, tubnen, ausgelaffenen Blanes, ber in feinem gemeinen Menfchentopfe einfaho ren founen, und ber im Ramen ber Denich. heit Rachficht , Mege und Bewunderung verbient. Homo sum - bas Aunbament aller abrigen Berhaltniffe, bon benen Dandel und Banbel aber nicht bas ebelffe und nothwenblafte ift, wenigfens wie er jest menfchenfeinb. lich von garften und Juden gemisbrancht und serfannt mirb.

ob ich's anch ergreifen möchte" und mit diefem Loofe wollen wir Spattinge jufrieden fenn und fürlieb nehmen.

Gott erfaffe all Ihr Bunfden und ernftes. Trachten, und-laffe es Ihnen an der Zugabe bes übrigen auch nicht fehlen.

### 339. In Derber.

Ronigsberg ben 6ten Aug. 1784.

Seit dem ogten Mai, liebster, bester kandsmann, Gevatter und Freund, habe ich jeden Posttag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens für das Muster - Eremplar Ihrer Ideen zu banken — mit jedem Posttage immer meinem Scheblimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich bennahe aufgeschwist — bis ich gestern endlich durch einen Brief unseres Reichardt einen elektrischen Schlag besommen, der mich ein wenig aufgeweckt.

Ihre Ideen habe som sweitenmale zu lefen engefangen, din aber darin unterbrochen wor, den, weil ich selbige allen meinen Freunden, Kant und Mearrer Fischer zuerft, mitgetheilt. Alle haben mein Urtheil, gegen welches ich mistrauisch din, bestätigt. Ihren Plan kann man freylich noch nicht übersehen; aber Sie scheinen mir noch nichts mit der Reife, Unbe und Dumanität, welche ein solcher Gegenstand ver-

von Sartknoch, ber mir melbet, baß Sie bas Rifichen mit Lengens Sachen auf feine Roffen nach Leipzig fenben tonnen, Leng gebe viele Soffnung zu einer ganglichen Serfiellung.

Ich möchte gern allen meinen Fremden in der Schweiz, und folglich auch Ihnen zeinen jungen Menschen, Namens hill, cand. theol., empfehlen, der fich vorgenommen, von Lübeck zu Auß nach Benedig eine Wallfahrt zu thun. Er hat sich um mich wie ein Onesimus verdient gemacht, ich habe aber seinem wilden seuer und Lüsterwickt nach Ebenteuern nicht widerstehen mogen. Sollte er nach Schaff hausen kommen, so ditte ich ihm mit gutem Rath bepynsehen.

Meinem Sevaster Ransmann bin ich seit langer Zeit eine Antwort schuldig, babe aber sehr günftige Nachrichten von seiner gezenwärtigen Lage durch einen hiefigen Freund, Den, Mayer, erhalten, der sich seit einiger Zeit hier aufhalt mit ahnlichen Abschen, wie unser guter Ehrmann in Strafburg, an besten Gide ich berzlichen Anthell nehme. Wahrheit ift freylich Weg und Leben. Patten wir schon unser Theil in dieser Welt; und unsern Banch gefüllt mit ihrem Schaf; so dürsten wir eine kunstige, besser, nehr Welt weder glauben; noch hossen, noch wünschen. Richt bas ich's schon ergetiffen habe, ich sage ihm aber nach,

ob ich's and ergreifen möchte" und mit biefem Loofe wollen wir Spatiinge jufrieben fenn und fürlieb nehmen.

Gett erfalle all Ihr Bunfden und ernftes. Trachten, und laffe et Ihnen an ber Zugabe bes übrigen and nicht fehlen.

### 339. In Derber.

Ronigsberg ben 6ten Aug. 1784.

Seit dem ogten Mai, liebster, bester kandsmann, Genatter und Freund, habe ich jeden Biostag schreiben wollen, um Ihnen wenigstens für das Muster - Eremplar Ihrer Ideen, an danken — mit jedem Posttage immer meinem Schehlimini entgegengesehen, dessen Inhalt ich bennahe aufgeschwist — bis ich gestern endlich durch einen Brief unseres Reichardt einen elektrischen Schlag besommen, der mich ein wenig aufgeweckt.

Ihre Ibeen habe som zweitenmale zu lefen engefangen, bin aber barin unterbrochen worden, weil ich selbige allen meinen Freunden, Rant und Pfarrer Fischer zuerft, mitgetheilt. Une haben mein Urtheil, gegen welches ich mistranisch bin, bestätigt. Ihren Plan kann man freplich noch nicht übersehen; aber Sie scheinen mir noch nichts mit der Reife, Auche und Dumanität, welche ein solcher Gegenstand ver-

bient, gefdrieben an haben, und niemand als Sie, liebfter Derber, und eine Dufe mie bie Ibrige, fann eines folden Ibeals empfangfich und feiner Anderstung und Bollenbung fabig und wurdig fenn. Gott gebe Ihnen Bedulb und Rrafte bagn, und wende alle Schwieriafeiten ab , wodurch bie Urfnube und Debraifde Boeffe ins Stocken gerathen find und daß ein fo rubmliches allgemeines Thema nicht burd Bribat - Leibenschaften und Intereffen verfichmmelt werbe! Bebet's Berfuch ift ein Rebenbuhler in fehr ungleichem Format und 3ufdnitt. Bom Dimmel muß unfere Dbifo. forbie aufaugen, und nicht vom theatro anatomico und den Sectionen eines Cababers. Der himmel fchenfe und ben zweiten Banb mit der Dicaelis-Deffe, damit der Geficele freis bes Lefers aur Offenbarung unferer perlorenen und wiedererlangten Burbe bes gotte' lichen Chenbildes erweitert werde : fo will ich ' Ihnen gern die Fortfehung der Urfunde und Debraifden Boefie erlaffen. Dier liegen meines Biffens die Quellen und Grund-Theen affer mabren Gefdichte unferes abtilis den Gefdlechts und feiner beiligen Beftimmuse sur Berrlichfeit.

Den Toten.

Ich hoffe, daß Gefundheit und Bufriedenheit in Ihr ganges Sans wieder eingelehrt

fenn wirb, und baf ber Arubling und Com. mer einen auten Ginfing gebabt. Seit bem arten Inl. find meine Rinder aufs Land geaangen, ihren Bruber an befuchen, und wir Alten leben aan; einfam. Deinen Sill babe auch verloren, an ibm meine rechte Sand. Ich babe Gott gebauft, bas ich ibn einmal los wurde, da ich ibn boch nicht langer balten · tounte. Er ift nach Lubed ju Ochiff gegan. gen, wird au Rus, wenn es mbalich, nach Benebig geben, und bon ba vielleicht in bie Morgenlanber in tommen fuden. Er ift jum Chenteurer geboren, und das Reisen icheint ein Ramilienfebler ju fenn. Bott begleite ibn und gebe, bas ich ibn ficher, wo nicht giech. licher, minberfehe.

Was Dieter for einen "Juruf an die Armen" menn" mepnt, weiß ich nicht. Labater bittet sich auch für Geld und gute Worte "Damann's des Edrahiten Unterweisung von der Schwachbeit der Elenden" aus. Die wissen, liebster Derder, daß es mir wie den hennen geht, wenn sie Gyer legen wollen, und ich as Ihmen gewiß wurde andertrant haben, wenn es auch so kieln wie ein. Ameisen Ep gewesen ware. Es geht meiner verweisen Duse nicht mehr nach der Weiber Weise Weise. Was mir mein Scheblinzun, for Unruhe macht! Wenn ich nur wäste, wogn er bestimmt whre! Doch ich

fürchte mich eben so sehr für die Erscheinung bestieben, all mich seine Richterscheinung besunruhigt. Ich bin nicht mehr im Stande, mich in die Gemüthslage zu verseten, mit der ich gearbeitet, und bestunkt mich taum auf einnige Spuren meiner eigenen Gedanken — und doch war es ein Prodromus und Prolegomena zu weiß nicht was? Bielleicht erhalten Sie das Carpus delicti eher als ich, und sind bester im Stande, darüber zu urtheilen. Nicht mehr als zwei haben es hier gelesen; der eine mit dem Lachen eines Kobolts, datte ich bald gesagt. Wer weiß, wer am meisten Recht haben mag?

Ich frace immer von meinem kienen Misse hansen. Wie mir Ihr Lussgarten gefätte, habe ich schon gesagt. Das die lette Halfte des dierten Buches mich naber angeht, als alle fibrige, können Sie kicht erachten. Dieses schon Ehal granzt numittelbar an meinen Hagel, oder wie ich ihn erst naunte. Wenn ich anch so beredt ware, wie Demosthenes, so würde ich doch nicht mehr als ein einziges Wort dreymal wiederhofen mussen: Verumst ist Sprache, diese mich zu Tode darüber nagen. Boch bleibt es immer sinfer über diese Liese für nich; ich winte noch immer auf einen

für Bepträge ju Recensionen in einer neuen Zeitung zu sechs Dueaten für den Bogen er bietet. Es ist erschrecklich zu hören, aber wahr; und es heißt auch hier: Schicket euch in die Zeit, denn es ist bose Zeit. Wenn Recensionen gnter und schlechter Bucher so viel abwersen sonnen zuter und schlechter Bucher so viel abwersen sonnen, wie sollen Sie sich nicht mit einem Werfe duschümpern, zu dem der Berrfasser alle seine Gelehrsamkeit und die Schäße seines Jahrhunderts, himmel und Erde durch seine Phantasie ausbietet, um ein glänzendes Ideal zu Stande zu bringen für seine Zeitsverwandten und Nachkommen, zum Besten uns seres ganzen Geschlechts und zur Ehre seines Schöpfers?

Seit 14 Tagen find alle meine Madchen auff Land gegangen, um ihren Bruder zu bestucht. Ich aber muß seyn wie einer, der seiner Ainden. Ich aber muß seyn wie einer, der seiner Kinder gar berucht ist. Doch die find alle gut aufgehoben, und ich habe sie mussen scher des Michel die Geisten zu weinem Sand Michel die Geisten zu vertreiben, ober vielmehr eine panische Auscht, worein ihn zewisse Ansprüche unseres Wice. Re auf abe Landertinder verfeht, denen alle Frenheit zu sindtren ohne Erlaubuts ihnes Generals, der Kammer, ober eines Landertinder werde, genommen werden soller. Durch ein wenes Handschreiden unseres alten Königs ist das Mithverständunft seines würdigen Grathafe

und die Jhrigen, und befonders gegen meine verchrungswärdige Gevatterin darstellen kann, meine wahre Gefinnung gegen die Linder Ihres Leibes sowohl als Geistes, gegen Ihre Watter-Muse, durch nichts verhältnismäßiges an den Lag zu legen dermag — dieser Gedanke benimmt mir zum Theil die Leichtigkeit zu antworten. Der reiche Gott wird alles ersehen und vergelten und ins Gleiche bringen.

340. In 3. 8. Bartinod.

Ronigeberg ben roten Mug. 1784.

Berglich geliebtefter Freund , Ihren Brief und einen von Reichardt babe ich an Einem Sage erbalten, pamlich am 5ten b. Saa baranf babe ich nach Beimar gefdrie ben , wobin mich Reicharbt eingelaben batte , ber fic bermuthich jest bafeibst aufbalt. Dente ift biefer Brief abgegangen, worin ich mich aenan an Ihre Borfdrift gehalten babe. Geit bem die Ibeen nochmals gelefen; und mus mein gegebenes Sutachten beftätigen , fich mit bem matigen Gewinn ju begnügen, und Ihrem alten Freunde, bem murbigen Berfaffer, und feinen Beburfniffen fur biefmal eingnraumen, damit ein fo fcones großes Werf nicht ind Steden genathe. Bor ein Baar Lagen murbe wir ein Brief mitgetheilt ,. wo man fic

für Bepträge zu Recensionen in einer neuen Zeitung zu sechs Dueaten für den Bogen erbietet. Es ist erschrecklich zu hören, aber wahr; und es heißt auch bier: Schicket euch in die Zeit, denn es ist bose Zeit. Wenn Recenstonen guter und schlechter Bucher so viel abwerfen können, wie sollen Sie sich nicht mit einem Werke durchsumpern, zu dem der Berefasser alle seine Gelehrsamkeit und die Schäße seines Jahrhunderts, himmel und Erde durch seine Phantasse ausbietet, um ein glanzendes Ideal zu Stande zu bringen für seine Zeit, verwandten und Nachkommen, zum Besten unsseres ganzen Geschlechts und zur Ehre seines Schöpfers?

Seit 14 Tagen find alle meine Madchen aufs kand gegangen, um ihren Bruder zu bestuchen. Ich aber muß sehn wie einer, der seiner Ainden. Ich aber muß sehn wie einer, der seiner Ainder gar berundt ist. Doch die find alle gut aufgehoben, und ich habe sie mussen shere lassen, war meinem Sand Micht die Griffen zu wertreiben, oder vielmehr eine panische Aucht, worein ihn gewisse Ausprüche unseres Wite- Re auf alse Landerlinder verseit, denen alle Frenheit zu findiren ohne Erlaubuts ihnes Generals, der Kammer, oder eines Landersche genommen werden soller. Durch ein neues Handschreiben unseres alten Königs ist das Misperständungs seines wiedeligen Staubatschlinden feines wiedeligen Geneschaft

ters gehoben. Der Junge war aber so ins Bockshorn gejagt, baß kein Bureben gegen feine Chimdren verschlagen wollte. Ich sebe leiber barans, daß die feige Wemme seinem Bater nur gar zu fehr nachahmt und ber Martper einer kranken, scheuen Einbildungsfraft werben wird.

Bon einem Posttage zum andern habe ich auf mein versornes Kind bes langen, gronlandischen Winters geharrt. Dein Scheblimini! Ein reißend Thier hat ihn gefressen; ein boses Thier von Cenfor hat ihn zerriffen!

Langer fann ich nicht marten, ohne wenig. Rens fein Schicffel in wiffen. Rein Appetit au Ibrem geraucherten Lachs - bis ich weiß, ob der Unger nicht ein trenloser Berrather und Rindermorder ift. Diefen Sonntag baben wir das Evangelium von der Berfibrung Gerufalems. Bie erhaulich und treffend murbe fein Eining feon! Aber ich barf ibn fanm in meinem Geburts - Monat boffen, und merde mobi ben 27ten als einen Buß - und Raftig begeben muffen, obne Rlang und Cang, obne Lads und Biftoff, fonbern in Stanb und Afche. Schreiben Sie boch liebfter hartinoch. mit ber erften Boft, und melden mir angleich, unter welchen Bedingungen Sie ibm mein jung-Res Rind anvertrant, für feine eigene, ober får, Ihre Rechnung? ob Sie ihm bie Mothwendigleit des Seheimnisses eingeschärft und eingeblaut? und ob Sie ihm nicht einen Termin geseht, an dem der Abarnet geliefert werden soll? Sießen Sie Del zu der verlöschenden Lampe meiner Lebensgeister, die durch
meine gegenwärtige finderlose Einfamkeit noch
mehr niedergeschlagen werden. Ich fann schlechterdings nicht länger warten, und werde fanm,
wenn Ihre Untwoet vom Ocheblimini ansbleibt,
meinen 55ten Geburtstag zu erleben im Stande senn.

Endlich hat fich D..... nolens volens entifoliefen muffen, des fei. Arenifetd fleines opna posthumum ben Kanter abbrucken ju laffen. Es ift in 3½ Bogen jusammengeschrumpft, und die Meerkahe hat die Enlenspiegel Bosheit gehabt, ausbrucklich die schlechtesten Lettern ansjusuchen, um den toden Antor noch im Grabe zu schanden und seine Frennde zu betrüben. Kant's Amanuensis, Jachmann, arbeitet sleifig an dem Prodromo der Metaphysik der Sitten zwieslicht wissen Sie, wie start das Wert werden, wird.

"And Gaben fur die Aberunnigen!" Warnm neunen Sie unfern Bifchof und Plato fo ? Ihr habt Beide zu viel Leidenschaft, und fepd daber einer wahren Frenndschaft niemals recht fähig gewesen, die Uebertegung, Verlängnung und Aussperung, Adite im Loof, Kener im Bergen fordert. Mit Schnee auf bem Scheitel fieben die Eingeweibe, wie im Aetna, ber mehr wan fich wirft, als zu verschlingen fucht.

Ich fage Ihnen die Babrbeit bentich bem and, wenn Sie mich and ben meiner gegene wartigen Roth mit Still fomeigen, granfamer ale durch Schläge, abftrafen, wollten. Ihre Danblungs - Brincipien find micht bfonomifc nicht in Billigfeit und Rudficht auf bas allgemeine Befte gegrundet, fandern gewaltthatig, falle und ungerecht - fo lange halb Liefland und balb . Eurland es vortheilhafter findet, fo piel pon Answärtigen jn verfdreiben. Es mirde blof von Ihnen abhängen, all diefes Gelb au fich ju gieben. Ronnen Sie mich widerles gen, fo folggen Sie mir auf mein Lugenmaul: cher nur, bag mein Schehlimini fertig wirb . er mag so unformlich als er unn will zur Welt fommen, und Derber's Muth nicht gebrochen wird, den icon im Anke liegenden zweiten Theil auszufertigen.

Bergeiben Sie bem Prediger in ber Bifte feine Parrhefte, und erfreuen Sie balb. Ihren nach Antwort femachtenben Freund.

lateinische liebersehung verlorne griechische Stef. len und bas vorvum pecus manchen Frepgeift.

Die Liebe eines Baters ift immer ein gang artiger Zeitvertreib auch ohne Segenliebe, die wehr Eigenung als Segun ift, der nicht auf Grübelen, sondern Erfahrung beruht-

243. In Frang Budolty, herrn von Beb. bergen, ju Manfter.

Ronigsberg ben 7ten Sept. 1784.

Liebwerthefter Derr und Cobn, Bie bie Mauner Ben - Dabab (t. Ron. XX. 33.) babe ich bas Wort eilend von Ihnen genommen und auf mich gebentet. 36 babe 3bren Brief bom 7ten August ben 4ten b. M. erbalten, unb mache mir auch die erfte Barme bes Einfalls 34 Rus, um ber feuchten Ralte des hopochon. brifchen Rachbenfens ju entgeben. Ein junger Mann, ben lavater liebt, giebt mir me, niggens fo viel Bertrauen, bas feinige nach Bermogen ju erwiebern. Boburd ich Ihren Datt verbient, weiß ich nicht. Da aber meine icon verweiften Blatter noch in Ihrem fris fden Andenten find, fo werben Sie bas jungfte Rind meiner Weben nub Comergen bruderlich anfuehmen, und vielleicht binterber ein Bergeichniß ber Muttermable und Mateln, womit es auf die Weit gefommen.

# 342. In ben Ariegerath Scheffner.

Ronigsberg ben goten Aug. 1784.

Nolens volens suhr ich ben 27ten Angust, an meinem 55ten Gehurtstage, nach Graventhin, und brachte meine drey Madchen nolentes volentes gestern Abend nach Hause, wo ich ersuhr, daß der herr Stadtrath Wirth mit einem Briefe von Ihnen ben mir gewesen war, aber selbigen nicht abgeben wollte. hente ersuhr ich im Dangelschen Buchladen, daß der ate Theil vom Prediger - Magazin endlich augesommen ware, den ich mir sogleich ausbat, und nach dem Essen jum herrn Stadtrath lief, aber ihn nicht zu hause sand, und das Buch da ließ, auch den Brief empfing.

Mofer's Leben ift vor Empfang Ihres Brief fes nach Graventhin gegangen. If Ihnen mit Reisfens feinem gebient, bas ich von baber meinem Sohne wieder abgenommen?

Laft die tobten Griechen und Romer thre Lodten begraben. Sabe faum luft ein Dentscher zu seyn; bin, ohne Anhm zu melben, weber mehr noch weniger als ein Ofipreuße.

Bep Untersuchungen fommt es nicht auf angenehme, fondern richtige Resultate an. Sabe den Locke neulich jum erstenmale gelesen, aber nur in der frangofischen Uebersehung, die vielleicht das Original übertrifft, wie die lateinische Uebersehung verlorne griechische Stetz len und das sorvam pocus manchen Frengeis.

Die Liebe eines Baters ift immer ein gang artiger Beitvertreib auch ohne Gegenliebe, bie mehr Eigennut als Seguß ift, ber nicht auf Grubelen, sondern Erfahrung beruht.

243. In Frang Budoltg, herrn von Beisergen, ju Manfter.

Ronigsberg ben 7ten Gept. 1784.

Liebwertheffer Derr und Gobn , Bie bie Manner Ben - Sabab (t. Ron. XX. 23.) babe ich das Wort eilend von Ihnen genommen und auf mich gebentet. 3ch babe 3bren Brief bom 7ten Anguft ben 4ten b. M. erbalten, nub made mir aud bie erfte Barme bes Einfalls au Rus, um ber feuchten Ralte bes bovochonbrifden Rachbentens ju entgeben. Ein junger Mann, ben lavater liebt, giebt mir me, nigfens fo biel Bertrauen, bas feinige nach Bermogen ju erwiebern. Boburd ich Ihren Dant verdient, weiß ich nicht. Da aber meine fcon verweiften Blatter noch in Ihrem fris fden Andenten find, fo werden Sie das jungfte Rind meiner Beben nub Ochmergen braberlic aufnehmen, und vielleicht binterber ein Berzeichnis der Muttermable und Makeln, womit es auf die Weit gefommen.

96 babe ben 27ten bes verfloffenen Muauft mein 55tes Jahr angetreten. Dein Bater mar ein ziemlich allgemein beliebter Wund. arat, Bornehmen und Armen unter bem Ramen bes altftabtifden Babers, ber fein angenehmfter Titel mar, mohl befannt. Er flarb nach einigen Anfallen von Schlagfiuß 1766, in eben bem Jahre, ba bie Beft ber melfchen Regie ind gand fam, und binterließ ein Bermogen, bas er blog feinem ehrlichen Rleif unb driftlicen Glud, auch jum Theil der Sparfamfeit unferer bauslichen und forafaitigen Mutter ju berbanfen batte, und bas, ungeachtet feiner Mildthatigfeit und Gafifrenheit, fur feine beiben einzigen Gohne julanglich gewefen mare. Eine flotternbe Zunge und ich weiß nicht was in meiner Geele veredelte mir alle bffentliche Gefdafte und feverlichen Umgang; jebermann glaubte bafur, bag mein jungerer Bruber einen befto enticiebeneren Beruf zu einem geiff. lichen Amte, jum beiligen Cheftanbe, und ju feinem zeitlichen Fortfommen hatte. 3ch bante alfo im voraus barauf, einmal bas Gnabenbrob in feiner Bamille ju effen, und an ihrer Ont, Erziehung und Sefellicaft auf meine alten Lage ben nachften Untbeil ju nehmen. Diefer Lieblingsgrille habe ich viel und hatte bepnabe alles aufgeopfert. Eine Melancholie bemachtigte fic biefes einzigen Brubers, und ich

murbe julest genothigt, fein Bormund ju mer den, und jur Erhaltung feiner Berfon, feines gangen und meines halben Bermbgens, bas Pour la raerfe bas befte Amt in ergreifen. rete du fait und aus philosophisch - patriotischem Rormis murbe ich 1767 frangoficher Ueberleter ben ber hiefigen Provincial - Accife - und Boll-Direction. Gin gebeimet Juffinct ju biefer' Sprace por allen übrigen fam mir in Statten : nummehr babe ich allen Geschmad baran verborben und verloren. Ein noch gebeimerer Anftinet fabrte ein gandmadden in meines Baters Saus. Ihre blubenbe Jugend, eidenfarte Befundbeit, mannfefte Uniculd, Ginfalt und Trene brachte in mir eine folche bopochonbris fde Buth bervor, welche weber Religion, Bermunft, Bobiffand, noch Arinen, Baffen, neue Reifen und Berftrenungen übermaltigen fonn-Diese Damadryade wurde die liebffe und ten. befte Stuge meines alten, gelahmten, berlaf. fenen Baters, und feine Pflegetochter, ber ich ibn und fein ganges Dans anbertrauen fonnte. Sie murbe nach feinem bittern Tobe meine Sanshalterin , und ift die Mutter meiner vier naturliden und Gott Lob gefunden und frifden Das jungfte fam 1778 jum Erfat meines Brubers, ben ich an meinem Geburtstage beffelben Jahrs begraben ließ, nachbem er fich felbft und mir lange genug jur Laft gelebe,

aber burch sein über ihn verhängtes träges Monchbubel mich wider meinen Willen thätig, geschäftig, gesellig und fruchtbar gemacht batte.

Das eine reiche, weiche Erziehung unfere Bedürfniffe vermebre, weiß ich aus leibiger Erfahrung. Meine feligen Eltern haben es un. fouldiger Beife in zwen Studen verfeben. Dein Bater, wenn er fic ben gangen Tag unter Batienten von jedem Stande made gearbeitet batte, liebte febr bandliche Gefellschaft und alle Rrenbeit eines vertrauten Umgangs, besuchte fein difentliches Sans, ging faft gar nicht. ober ungern ju Gaft, und hielt ftreng auf bie Orb. nung feiner und feiner Dausgenoffen Lebens-Unfere Mutter war wegen ihres frankliart. den Leibes und ibrer weitlaufigen Birthicaft noch mehr einheimisch. Wir wurden alfo bem berntiden Umgange fast gang entzogen, und Dafür burd alle bandliche Gemachlichfeiten und Arenden eines burgerlich behaglichen Boblebens fcablos gehalten. Das zweite Derfeben beftanb barin, bag und faft fein Safdengelb aubertraut murbe, baber ich anch bis auf biefe Stunde außerft unwiffend, verlegen und ungedutdig ben affen Geld = Dandel = und Wandel. Angelegenheiten bin- 3ch habe zwen Saufer ' mit Berinft bes batten Capitais mir vom Salfe geschafft, und bange noch mit bem britten und

len tonnen, es in Berlin druden ju laffen. Den Tag darauf hatte mir eben borgenommen jur Beichte zu gehen, wobon ich über zwen Jahre abgehalten worden. Ungeachtet ber Drudfehler, benen durch ein nachgedrucktes Blatt wird abgeholfen werden, diente es mir zur Beforderung ber Andacht und Eucharistie.

Und ich bachte, baß ich vergeblich gearbei. tet, und meine Rraft umfonft und unnuklich augebracht batte; befto erfreulicher mar es, menigstens einen einzigen ganzen Lefer an Ihnen, liebfter Wato! gefunden zu baben. Dier faum und mit genauer Roth einen balben an unferem jetigen Decauo Kraus, ber in Arbeit und Dopocondrie bis über bie Ohren fist, bas Jerusalem noch nicht einmal Zeit gehabt bat in lefen, ohne welches man ben Golgatha und Schabel - Bugel unmöglich verfteben fann. und nicht einmal bie Anspielung bes Pfni ! Bfui! auf bie reducirten Rooi - ober Bier. Gelber gefühlt. - 3d babe feinen einzigen Breund, mit bem ich zu Rath geben fann, fo gludlich ich übrigens mit Areunden verfeben bin : aber fie bienen bloß aum Gegengift ber langen Weile und nicht sum adjutorio - fein Bein bon meinen Beinen, fein Bleifc bon meinem Bleifch, feinen mimae dimidium meac, feinen Bruf - und Bebfein meiner Ibeen teinen arbitrum meiner: Einfalle,!

lice und braberliche Geffunung, ber ich fabig bin, für Ihren aufrichtig ergebenen Freund und Diener

3. **6.** I.

#### 344. Un Berber.

Ronigsberg ben 13ten Gept. 1784.

Dier ift die lächerliche Mans, an der Ihanen, liebster Gevatter, Landsmann und Freund, so viel gelegen gewesen, und vielleicht Ihres Lesens so wenig als meines Abschreibens werth. Die Folge war eine perasaire is alle viele; denn nehst der Eritif lag mir das liebe Jerns salem im Ropf, und eine Idee verdarb die andere. Ich habe also das Vornehmste in das keine Golgatha verpflanzt. Der Eingang bestand in einer Recension der Humischen Ueberssehung, die ich zur Berlinischen Monatschrift einschickte, ehe selbige erschien, die aber sich gar nicht für sie schicke, daher ich es dem D. Biester nicht verdenke, soudern vielmehr dassit danke, daß sie nicht eingerückt worden.

Sie haben also mein Scheblimint eher als ich erhalten. Den 20ten Ang. fant ich zwelf Exemplare offen auf meinem Lisch, da ich alle hoffnung aufgegeben hatte und sehr übel damit zufrieden war, auch nicht begreifen kounte, wie es unserem Freund harttnoch hat einfal-

ί

len tonnen, es in Berlin bruden ju laffen. Den Sag barauf hatte mir eben borgenommen jur Beichte zu gehen, wobon ich über zwen Jahre abgehalten worden. Ungeachtet ber Ornafehler, benen burch ein nachgebrucktes Blatt wird abgeholfen werben, biente es mir zur Beförberung ber Andacht und Eucharistie.

Und ich bachte, baß ich vergeblich gearbeis tet, und meine Rraft umfonft und unnublich angebracht batte; befto erfreulicher mar es, wenigftens einen einzigen gangen Lefer an Ihnen, liebfter Plato! gefunden zu baben. Dier faum und mit genauer Roth einen halben an unferem jegigen Decano Kraus, ber in Arbeie und Dopodonbrie bis uber bie Obren fit, bas Bernfalem noch nicht einmal Beit gehabt bat in lefen, obne welches man ben Golgatha und Schabel - Dugel unmöglich verfteben fann. und nicht einmal bie Unfpielung bes Afni ! Ufui! auf bie reducirten Rooi - ober Bier. Gelber gefühlt. — Ich habe feinen einzigen Breund, mit bem ich ju Rath geben fann, fo gludlich ich übrigens mit Freunden verfeben bin; aber fie bienen bloß jum Gegengift ber langen Weile und nicht jum adjutorio — fein Bein bon meinen Beinen , fein Bleifc bon meinem Bleifch, feinen mimae dimidium meae, feinen Bruf - und Bebfiein meiner Ibeen feinen arbitrum meiner: Einfalle:!

Unferen Geburtsmonat habe ich freubenund finderlos jugebracht. An meinem Geburts. tage feste ich mich auf einen Rorbwagen mit meinem neuen Freunde Mayer, ben fehr elen. bem Better, um meine bren Parcen abgubolen, die fich vier Wochen in Graventhin umgetrieben batten. Am agten fuhren wir ben leiblicher Bitterung nach ber Stadt. Sie lag und icon im Geficht, ber Mont wollte auch aufgeben, und fab wie bie untergebenbe Sonne and, als auf einmal fic ber himmel bezog ; . und eben, ba wir burd ben Schlagbanm maren , auf ploglichen Sturm ein folder Regenguß folgte , baß wir auf unferem offenen Rorb. wagen fafelnaß unfere liebe Sausthure erreich. ten und Gott banften.

Defto mehr Frende hat mir meines Sohnes Geburts = Monat gemacht. Den iten erhielt ich die erfte Nachricht von meinem hin, der gegenwärtig zu Kuß auf seiner albernen Reise nach Benedig begriffen ift. Abends fand ich Ihren unverhofften Brief, der mich auch zum Theil stärfte und labte. Frenlich wunschte ich lieber, daß Sie Abt in Al. Bergen, als Kanzier in Göttingen wären — doch das Gute will Zeit haben, um reif zu werden, und die Aloe bringt bitter Weh, macht gleichwohl rothe Wangen. Gott wird also unsere Wünsche auch er-

men ben nachsten Weg nach ber Stadt, wo wir um 6 Ubr ankamen.

Meine Absicht war, diesen Brief dort zu schreiben, aber die Zeit war zum Lesen und Schreiben zu kurz. Desto mehr haben wir von Ihnen geplandert. Er erinnerte sich des legten Briefes, den Sie aus Liestand an ihn gesschrieben, da Sie eben zu Schiffe gehen wollten, und daß Sie bennahe in ein gelehrtes. Dandgemenge mit ihm gerathen waren über unsere Litteratur. Er hat an unseren dren Kammern gedient, lebt ohne Erben in einer phis losophischen Genügsamkeit, mit vielem Gesschward, aber noch größerer Sparsamkeit. Ik einer unserer besten Röpse, in dem die Seele eines Sully und Recker schlummert.

Run ich mit meiner curiden SeptemberRelation zu Ende bin, und Ihre Bitte erfant
habe, bitte ich auch die meinige zu erhören.
Diese besteht barin, Ihre Ibeen nicht ins
Stocken gerathen zu laffen, weshalb ich mich
schon an den Orn. Berleger fast zu Schanden
gebrieswechselt habe, und baher meine Zusunche
zum Antor nehme. Es thut mir immer webe, wenn alte gute Freunde aufhören, sich einander zu verstehen, und wie inter bonos beme
zu behandeln. Es wurde Ihnen vielleicht wenig kosten, einen audern Mann zu sinden, der
wegen des Honorars keine Einwendung machte-

Sie haben freplich Urfache, fic eine fleine Abten ftatt eines fleinen Sofes ju munichen. Sie find ein großmuthiger, gutbergiger, mobitbatie ger Mann, und bie Sand Ihrer lieben Rran fceint ber Ihrigen fo abnlich im Geben als im Odreiben ju fenn; aber jum Soffeben tangt bas freplic nicht, und unter Bolfen mus man wenigstens mitbeulen, wenn man nicht mitrauben will. Aber ich munichte bod, baf Sie mit Ihrem alten Freunde und Berleger ins Reine, und mit aller Gute, famen. Gie femnen ja unfern im Grunde iavrarmagunna barte fnoch und feine Schwachbeiten, die burch feine Leibesübel und junehmenden Johre noch eigenfinniger geworben fepn mogen, bas ich Ihnen gern jum Rachgeben noch mehr aurathen michte, um Ihre Abficht ben ibm ju erreichen. Mehr Offenbergigfeit ben bem gangen Sanbel wurde vielleicht alles Disverftandnis beben, und leichter, als wenn Sie feinem Eigennut und Eitelfeit auch nur ben Berbacht eines gro-Beren Antheils biefer unfrennbicaftlichen Leibenicaften entgegenfesten. Ein gut Bott von Ihnen wird mehr ausrichten, als ein nech fo heftiger Sturm von Schimpf und Dobn.

Gott fcente Ihnen Gesundheit und viel Aufmunterung jum Gortgang Ihrer Ibeen, und meiner verehrungewurdigen Fran Gebatterin Unbe und helterfeit der Geele auch bep men den nachken Weg nach der Stadt, wo wir um 6 Ubr ankamen.

Meine Absicht war, diesen Brief dort zu schreiben, aber die Zeit war zum Lesen und Schreiben zu kurz. Defto mehr haben wir von Ihnen geplandert. Er erinnerte sich des legten Briefes, den Sie aus Liestand an ihn geschrieben, da Sie eben zu Schisse geben wolle ten, und daß Sie bennahe in ein gelehrtes Dandgemenge mit ihm gerathen waren über unsere Litteratur. Er hat an unseren dren Kammern gedient, lebt ohne Erben in einer phislosophischen Genügsamteit, mit vielem Geschwack, aber noch größerer Sparsamteit. Ik einer unserer besten Ropfe, in dem die Seele eines Sully und Recker schlummert.

Run ich mit meiner curiden SeptemberRelation zu Ende bin, und Ihre Bitte erfänt
habe, bitte ich auch die meinige zu erhören.
Diese besteht darin, Ihre Ideen nicht ins
Stocken gerathen zu laffen, weschalb ich mich
schon an den Orn. Verleger fast zu Schanden
gebrieswechselt habe, und baber meine Zusincht
zum Antor nehme. Es thut mir immer webe, wenn alte gnte Freunde anshören, sich einander zu verstehen, und wie inter bonos bene
zu behandeln. Es warde Ihnen vielleicht wenig kosten, einen andern Mann zu sinden, der
wegen des Honorars keine Einwendung machte-

Sie haben frenlich Urfache, fic eine Eleine Mb. ten fatt eines fleinen Dofes ju munichen. And ein großmuthiger, gutherziger, mobitbatis ger Mann, und bie Sand Ihrer lieben Fran fceint ber Ihrigen fo abnlich im Geben als im Ochreiben ju fenn; aber jum Soffeben taugt bas frenlich nicht, und unter Bolfen muß man wenigkens mitheulen, wenn man nicht mitranben wiff. Aber ich wunschte boch , baf Sie mit Ihrem alten Rrennbe und Berleger ins Reine, und mit aller Gute, famen. uen ja unfern im Grunde favroripagepoo Sarte fnoch und feine Schwachbeiten, die burch feine Leibesubel und gunehmenden Jahre noch eigenfinniger geworden fepn mögen, daß ich Ihnen gern jum Rachgeben noch mehr guratben michte, um Ihre Abficht ben ibm in erreichen. Mehr Offenbergigfeit ben bem gangen Sandel wurde vielleicht alles Digverftanbuis beben, und leichter, als wenn Sie feinem Eigennnt und Eitelfeit and unr ben Berbacht eines gro-Beren Antheils biefer nnfrennbichaftlichen Leibenichaften entgegensehten. Gin aut Bort von Ihnen wird mehr andrichten, als ein noch fo beftiger Sturm von Schimpf and Dobn.

Gott ichente Ihnen Gefundheit und biel Aufmunterung jum Gortgang Ihrer Ibeen, und meiner verehrungewurdigen Fran Gebatterin Unbe und heiterfeit der Geele auch ben her mitgebrachten Nachwehen, als daß ich mich nicht hier, wie ben Ihnen, erwärmen kann. Dente erst werben neue Fensterrahmen eingepaßt, die noch angestrichen und beschlagen werden sollen, daß ich diese Woche noch an keine warme Stube benken kann. Der bestellte Torfist anch ausgeblieben. Als Freywohner sollte ich anch fren Dolz besommen, das disher auf die heistoseste Art und entzogen werden; nur die kuverschämten erpochen ihren Antheil. Unster einer muß sein täglich Leid in sich fressen ihne illas lacrymas und das Bech in meinem Gehirn, das ich mit keiner Philosophie noch Eriets zu reinigen im Stande bin.

Dartung kundigte in der gestrigen Zeitung ben zweiten Theil von Swedenborg's wahrer driftlichen Religion an. Ich lief gleich zu meinem Freunde Brahl, und bat mir beide Theile zu verschaffen. Er hat mir aber nur den zweiten schiefen können. Auch das neueste Schief von Abelung hat er mir bepgelegt, auch April und Marz von Schühens litterarischen Spaziergängen, welcher auch eine litterarische Zeie tung herausgeben wird, wozu er unsern Laut eingeladen, und ihm für jeden Bogen 3 Louisbor bis 6 Ducaten versprochen, mit dem er start briefwechselt über seine Ertits. Eine Freundin hat mir eine romantische Erzählung nebst Abhandlungen über Genenkande vergans

nicht lesen, und fie wurdt seine: Alugen wie feb men Capf: augenall Affenninger afcame ich mich and in foreiben. Alfonnehme ich ju Abnen els einem audern Johann Georg meine Bu-Aucht mit ber Bitte, ben Inbalt, biefes Brie fes unfern Frennden in Bierich mittatheilen . und, menn dil nach Geoffbanfen fomme, fic nicht, feiner au fodmen., fondern fich feimer Seeten : und Leibes :- Beburfniffe nach feb mer Sabigkeit und Ihrer Ringbeit angunehmen: . Den abrigen Theil Ihres Briefes bin ich nicht im, Stande beute ju beautworten. 34 leiber, Machiarell ift fo fcon miderlegt; wir Luther von . Deinrich VIII. Empfehlen Ste mich unbefannter Beife Ihrem murbigen herrn Bruder; ich freue mich im Geiffe über bie Metamorphofe ober Metempfochoft feiner paterlandifchen Befdicte. Bete bem reichen Runfen , baffen Unterthanen Bettler finb! Och lin ber arme ganbesvater, ber reiche Linber bat!

346. An ben Artegerath Scheffner,

Ronigsberg ben 7ten Oct. 1784.

O lieber herr Kriegerath! Sie muffen fic wieder verlefen haben. Ich habe über feine Sprintlatische Latte getlagt, sondern mir Ihr Lamin gewünscht, und weiß von keinen bord her mitgebrachten Nachwehen, als daß ich nich nicht hier, wie ben Ihnen, erwärmen kann. Dente erst werben neue Fensterrahmen einge paßt, die noch angestrichen und beschlagen werben sollen, daß ich diese Woche noch an keine warme Stube benken kann. Der bestellte Torfist auch ansgeblieben. Als Freywohner sollte ich auch frey Dolz bekommen, das bisher ans die heistofeste Art und entzogen worden; nur die kuverschämten erpochen ihren Antheil. Under einer muß sein täglich Leid in sich fressen ihne illas lacrymas und das Bech in meinem Gehirn, das ich mit keiner Philosophie noch Erieif zu reinigen im Stande bin.

Sartung fanbigte in ber geftrigen Beitung ben zweiten Theil von Swebenborg's mabrer drifflicen Religion an. Ich lief gleich ju meimem Breunde Brabl, und bat mir beibe Theile su verschaffen. . Er bat mir aber mur ben zweie ten ichicfen fonnen. Auch bas neuefte Stud bon Abelung bat er mir bevgelegt, auch April und Mary bon Schubens litterarifchen Spaziergangen, welcher auch eine litterarifche Beis tung berausgeben wirb, wozu er unfern Rant eingelaben, und ihm fur jeben Bogen 3 louis. b'or bis 6' Ducaten versprochen, mit bem er Rart briefwechfelt aber feine Eritit. Areundin hat mir eine romantifche Ergablung nebft Abhandlungen über Gegenftanbe vergan.

gener Zeiten von D. Kranse geschickt, die mir gestern einen vergnügten Abend gemacht. Billaume's Preisschrift über die Erziehung zur Menschenliebe tag anch ben fann mich nicht überwinden, sie zu Ende zu lesen, weil ich aus Mangel ber Zeit wählen muß.

Deinem Arans begegnete ich Montags im Buchladen, wo er sein bides Pack nach Bertin zusiegelte. Ich that ihm einen Gefallen, es auf der Post zu bestellen, und machte mit eine Ehre darans, Pandlanger gewesen zu seyn. Dier gilt auch, was Sie von Babo schreiben: "Man muß hoffen, daß solche Saat einst Früchte tragen werde." Als ein trener Urbeiter gewinnt er viel für sich selbst. Er gestand mir, daß er dadurch veranlaßt worden, die Geschichte unserer Alademie aus ihren Aceten zu sindigen. Eine berrliche liebung für setnen Geschmack in der Composition, die ihn einmal zu einem rechtschaffenen Schriftstellet machen wird.

Ich bin gegen mein Urtheil so mistranisch, bas mir bie Uebereinstimmung eines Freundes immer wisksommen ist. Wie die Eritif der reinen Vernauft von einem logischen Spinngewebe abhängt, so des guten Geschmads seine difters von einem seidenen Faden. Un dem dritten Theile der Boltsmährchen kann ich mich niche satt lesen.

134g. Un ben Aziegsrath. Scheffner.

Ronigeberg ben igten Oct. Dom. XIX, 1784.

Ich habe mich heute von des Morgens an bis auf den Abend in Geschäften amgetrieben, vom Friedländischen Thor angefangen und mit dem Waisenhause aufgebort, wo ich beym Prediger Lanwis zwen theol. Bibl. gefunden, welche ich keinen Austand nehme, Ihnen, mein gitiger Freund, zu übermachen. Sestern blied ich ausdesisch zu hause, um den ganzen Tag Priese zu schreiben. Meine beiden Federmesser waren verschwunden, und ich hatte alle Mühr von der Welt. Einen zu Ende zu bringen. Da kam der Mes - Catalog — mud Kraus in einer so tranrigen Gestalt, und that so kläg-lich und so sinken, daß mir alle Luft vollends verging.

— Ich bin nicht Ihrer Mennung, daß man nichts tadeln foster. Nil admirari, fagt mobl horaz. Aber loben wurde sonst auch Sande sons; und doch lobte der Danskater im Evangelio selbst den nugerechten Danshalter, well er kluglich gethan butte. Nicht tadeln, sondern richten ift und verboten; tästern, salsch Zeugniß geben. Sieb war ein leichtfertinger Tadler, der Spätteren inenk, wie Wasser, XXXIV. 7. Seine Freunde eben so leibige Tröster als Aunstrichter. Daher das Ora-

kel ju Cliphas XLII. 7. Wenn Sie keine Concordanz haben, fo borgen Sie eine, um Ihre Mennung zu belegen, wie ich meinen Tadel berkeiben.

ond gefätte mir nicht recht Ihr Gifer gegen ben Lupus, ben einige unferer Schrifffteller mit ihrem Werftande treiben. Auftatt biefes zu wehren, machte ich lieber mit Mofesfagen: Bollte Gott! — Bahrfceinlichfeiten find nach meiner Bilbersprache ober hievoglyphischen Logif. bloß die Provinzen ober vielmehr Gränzen vom Reich ber Wahrheit.

### 348. Un 3. F. Reicharbt.

Ronigeberg ben 3iten Det. 1784.

Liebfter Genatter, Landsmann und Freund, Gott erhalte und vermehre Ihre hausliche Anhe und Glückfeligkeit, in einem trenen Arm fich Ihres Lebens zu erfreuen, und schenke Ihnen bald das neue Unterpfand seines Segens und Ihrer herzlichen Liebe.

Um Ende bes Juni erhielt ich einen Brief von dem alteften Sogendorp, nebst ein Paan Beilen von seiner wurdigen Mutter. Ich bin noch nicht im Stande gewesen, darauf ju antworten, weil mir grant die Feder anzusehen, besonders im Französischen. Was Sie mir von dem jungeren Schmohl meiden, beruhigt

mich über unferes guten, ehrlichen Betters Schickfal, und wird auch feinen Eltern jum Eroft gereichen. Ein hunger - und Rummer. Leben, mit Chimdren im Ropf und einem nagenden Wurm im herzen, vertreibt die Bitsterfeit bes Lobes.

— Bas foll ich Ihnen sonft melben? Mein alter Ropf forgt fich flumpf und grau und schachmatt. Dem sel. Sander ju Chren habe ich meine Frifur umgeschaffen (wie ber hofprediger M. Schulz in seiner Erläuterung zu Rant's Eritif fagt) und mir eine runde Rectore Berude zugelegt.

Meine freundschaftliche Empfehlung an Ihre nachfte Freundin, mit dem Bunsch, daß fie bald eine frohliche Lindermutter werden moge, und an den gangen scharen Rreis Ihres Daules.

349. In ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben Loten Rov. 1784.

Sie erhalten hieben ben zweiten Theil ber Doberleinischen Bibliothet, bie mir mehr Genuge thut, als die Queblinburgische, mit bem ersten Theile ber Meinersschen Reisebescheelbung.

Bep der Ueberfegung bes Swedenborg tann man fic gar teinen Begriff von bem Befon-

bern feines lateinischen Stole machen, ber wirf. lich etwas Gefrenkermäßiges an fic bat. Bie unfer Rant fic damais alle die Berfe feiner Schwärmeren verschrieb, babe ich bie Heberwindung gehabt, bas ganze Befchwaber bider Quartanten burdinlaufen, in benen eine fo edle Lantologie ber Begriffe und Oachen entbalten ift; bas ich bintwenig und fanm über einen Bogen auszuzeichnen fant bon bem , mas Ach durch etwas Genubliches oder wirklich Baradores ansingeichnen fcien. In Eurland fand ich eine altere Ochrift von ibm de infinito. die gang im wolfifch - foolaftifden Gefdmad aefdrieben mar. Bon feinen metalinrgifden Schriften, die febe gelobt werben, habe ich nie etwas zu seben befommen. Das viemand son feinen gabireichen Ueberfebern etwas Buperlatiges von feinem Leben zusammengebracht, munbert mich anch, und baf man ben einer Mervenkrantbeit ein fo bobes und jum Theil gefundes Miter erreichen fann. Das feine Ericheinungen mit wirflichen Parorismen begleitet gewesen, erinnere ich mich gelesen in baben. 3ch erflare mir alfo bas gange Bunber burd eine Mrt von transcendentaler Epilenfte, die fich in einen fritifden Ochann aufidet; benn barin beftebt feine gange Erfcheinungblebre ber Rirde. Leiber find Eranme und

Krantheiten die befien Data von der Energie unferer Seele.

. Lavater melbet mir, ben britten Theil feiner Deffade vollendet in baben, und nennt Re feine füßefte Urbeit auf Erden. Er fowohl, bem ich ex professo wegen meines Sobnes in Munfter, als Berber, bem ich ex parodo bes balb weldrieben, melben mir Bunber von bie-Tem jungen Manne, ber meine Antwort noch nicht erwiedert, und munichen mir beibe Glud 4n biefer Eroberung, aus ber ich bis biefe Stunde nicht fing werden fann. Labater tragt mir auf; alles ju grußen, mas Gruße son 16m annimmt, befonders ben ibm burd bill lieb gewordenen Dippel wer Dippel - ber mich mit meinem Ribeicommis auslachen wirb. wie Sie es auch thun werben, ungeachtet Ih. res eilften Gebotes, nichts ju tabeln.

Borigen Sonntag erhielt ich einen Brief von herber und seiner würdigen Frau. Er empfiehlt fich Ihnen, und denkt noch immer an Sie mit hochachtung und alter Freundschaft zurück. "Eine jugendliche Fehde machte mich mit ihm bekannt, und ich habe einige Jahre lang viele angenehme Briefe von ihm gehabt, bis meine Entfernung aus Riga mich auch ihm entfernte. — Ift er's nicht, der etwas von Suicciardini übersehen wolkte?" Di und was ich ihm darauf antworten soll, er-

warte ich von Ihrer Vorfchrift, weil ich: noch meiner erften Bestimmung eines Copisten gern tren bleiben mag, und ziemlich ungern selbst concivire.

Bon Fidgel's Geschichte ber komischen Litzeratur habe ich ben ersten Band gelesen. Eine ziemlich gelehrte Compilation von mehr. Wesendeit als Geschmack. Eine ungemein lange vorstänsige Abhandlung vom Romischen oder Läscherlichen überhaupt; hierauf eine fürzere von der Geschichte der komischen Litteratur überhaupt. S. 273 fängt sich erst der erste Theil an. Wie dieser das Belachen wersthe in der Gelehrsamseit enthält, so wird der zweite Theil vom Berlachen swerthen hand deln. Ist diese Eintheilung nicht selbst sehr komisch?

Bepm Empfang biefes Briefes wansche ich einen fein hellen , heitern Wintertag , und was fich schlechterbings nicht lesen läßt — imaginen et sauten.

# 350. Xn 3. g. Sartined.

Ronigsberg ben 29ten Rov. 1784.

Mein alter, lieber Freund Sartfnoch, Ihre Sache mit unferem Gevatter, Landsmann und Freund in B. liegt mir mehr am herzen, als ich barüber ju schreiben vermag. Ich habe

ben zien b. D. einen biden Brief von ibm erhalten. Er benft unr im Borbengeben an Sie, und leider! baf von feinem zweiten Theile noch fein Bort jum Drud abgeschrieben worben, und alles noch in Materialien und bem erften unbollftanbigen Ubrif begraben liegt. Bald, lieber Bartfnoch, mochte ich Sie mit ben agoptifden Debmuttern vergleichen, welche Die ifraelitifden Anablein in ber Geburt erflichten? Gott! wenn ich boch ein Mittel mußte, fold ein Bage Starrfopfe ju Pagren ju treiben, Die im Grunde beibe Unrecht baben, und am Enbe fich felbft Schaben thun merben. Barum entrieben Gie bem armen Arbeiter bon feinem gobne, um es bem undantbaren Bublico ju opfern? Rreplich leben Sie son Lefern, aber biefe wollen boch vom Schriftftele ler unterhalten fenn. Ich forbere also Ibre taufmannifde Großmuth auf, felbft ein Mittel ausfindig an maden. Wie foll ein Mann mit Geift und Reuer, Luft und Liebe fchreiben, wenn er mit feblgefdlagenen Erwartun. gen, bitteren Bormurfen und unfeligen Be-Durfniffen überhauft und niebergefchlagen wird? Beilen find commensurabel, aber feine Ibeen. Benn es auf Beilen anfommt - wem marben fie leichter flieften? Lavater fcreibt mir aber mein Golgatha : ... Der Schmetterling 6.49 ift nicht an bezohlen; fo was ift emig."

Saschen Sie mir einen zu dieser Jahrszeit voer mitten im Schnee und im herzen des Winters. Wenn Sie, wie der Voreas, unserem Freunde ins Gesicht und auf die Känste blasen, so wird er Ihnen Zeilen wie Eiszassen sie Ihre Lage mit der zeinigen, und seine jehige zu Weimar mit der zu Backburg, und thun Sie alles, was möglich ift, mit willigem herzen, wenn Sie ein gleiches mit übergließendem Maß wieder einerndten wosen. Das ist zu der Gang und Weg der lieben Ratur, worauf handel und Wandel, Ideen und Spesculationen und ihr Fortgang bernhen.

351. An ben Rriegerath Sheffner.

Ronigsberg ben gien Dec. 1784.

von der erfie Band herausgefommen, haben mir einen sehr vergnügten Abend gemacht, der alle widrige Eindrucke seiner Apologie ausgestischt, und mich mit dem liebenswürdigen Bersaffer der vermischten Schriften völlig ausgeschut. Der zweite Theil von Busching's Lebensbeschreibungen giebt dem ersten nichts nach. Bon Mendelssohn hab ich durch einen seiner Landsleute einen Eruf befommen, auf dessen Richtigkeit ich aber nicht bauen fann-

Die memoires bes Boltaire find in Berlin nachgebruckt, und einige Eremplare hier
unter ber Sand verkauft worden. Ich habe
die Uebersehung verglichen, wo nur eine Stelle
ausgelaffen ift von wenig Zeiten, kaum mit
Abficht, sondern aus Flüchtigkeit und Rachidgigkeit, daran es nicht fehlt. Uebersehungen
zu vergleichen, ift eine meiner liebsten Rebenarbeiten. Wenn Shaftesbury Ihnen gehört,
wünschte ich diesen Gebrauch auch davon machen zu können, besonders da das englische Original gegenwärtig auf meinem Lische liegt.

352. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigeberg ben 15ten Dec. 1784.

Mein ewig zu verehrender Sohn und Bohle thater, Bor ein Paar Stunden hatte ich einen Befind von einem jungen Manne, den ich seit vielen Jahren kenne, und der mir seine Absicht, einen Bücherhandel in Enrland anzulegen, mittheilte, da meine alteste Tochter mit einem Briefe gelaufen kam, mit dem ich sogleich nach dem Munde fuhr, weil ich Ihre Aufschrift zu erkennen glaubte. Ich war aber nicht im Stande, ihn wegen des angeklebten Siegels herauszubringen, weil ich ein etwas unbeholseiter Mensch din; nahm also zu der Seschäftlichkeit meines Bepfihers meine Zuslucht,

ver bald damit fertig wurde, mir die Einlagen einzuhändigen. Statt des Dankes für seine Wühe pat ich ihn, mich allein zu lassen, weil ich nicht anders, als ohne Zeugen. Ihren Brief nebst Beplagen zu lesen im Stande war. Wie wohl mir daben zu Muth gewesen, vermag ich, nicht zu sagen. Ungeachtet ich schon auf Ihre Benfungs- und Dandlungs- Art durch eine umfändliche Perzeusergießung unseres lieben Lavater zubereitet und eingeweiht war, so überstrifft doch die Gute und Größe der That und der Erfällung alle seine prophetischen Winke und alle Träume meiner ausgebrachten Phaustasse.

Sie werben auf einmal jum Bater as mir und ben Meinigen; laffen Sie mich, wie ein Kind, Ihren und einen hoheren Willes erfeunen und annehmen. Dein Wille gefchehe, hat mir ben ganzen Tag im Sinus gelegen, und ich unterhielt mich über diefes Thema, nach einer Menge kleiner, unbedeustender Geschäfte, die mich den ganzen Bowmittag zerstrent, mit einem unserer angesehensten Geistlichen, dem ich an meiner Hausthur begegnete, und der sich gefallen ließ, eine Stunde lang bep mir abzutreten, weil wit uns eine Beile vorher ben unserem dirigirenden Oberburgermeister einander abgelöst haten, in Angelegenheiten, die eine Beziehung

unter fich hatten. ' Durch einen fo rufligen , muthigen und beitern Sag ift mein Gemuth gu ber Wonne biefes Abends eingeleitet worben.

Ob bie Beichen und Bunber meines gangen Lebens meinen Glanben farten ober meinen Unglanben befchamen follen, weiß ber Dergensfundiger am beften. — —

ad mein ausermählter, ach mein gewünfchter Sohn! In was fur einer Bufte wird Die befie Belt, wenn alles, alles barin eitel ift! Den Seinen giebt Er Schlaf. - Ein tiefer Odlaf, faft ohne Tranme, fand mir nicht nur bes Rachts, fonbern auch bes Lags ju Gebot. Wenige Ansnahmen gab es in meiwem Leben , ich habe mehr Breuben - als Leid. Ebranen barin vergoffen; felbft meine ergie Dige Galle ibet fich leichter in Lachen als Bebmuth auf. Benuahe mare es mir alten Dann and jest wie bem Seifenfieber ober Boltefus Mana ergangen; aber es war ein Dandgriff, mid in ber Weisheit Salomons und Erfennte miß ber Eitelfeit einen Schritt weiter ju brip. gen. 3d habe, gludlicher als er, unter Samfenben Ginen Menfchen gefunden, obne Laterne mit mehr als archimebifcher Wonne gefunden.

Der ewig reiche Gott laffe Ihre Erndte gleich Ihrer Andfaat gerathen, baf viele Gott banten moaen.

#### 363. An C. J. Rraus,

3m December 1784.

Clarissime Domino politico, Weil meine alten fieisen Anochen zur peripatetischen Phis losophie nicht mehr tangen, und meine labyr rinthischen Spaziergänge nicht immer vor, sondern auch zuweilen zwischen der Tafel ab ovis ad poma eintressen, so muß ich schon zu einnem maccaronischen Gänsetiel meine Zuslucht nehmen, Ihnen meinen Dank für den bepfommenden Berliner Christmonat im cant-stylo, den der komische Geschichtschreiber der komischen Litteratur per n, wie ein Asmus cum puncte, durch Kantschen Styl gegeben, zu übermachen.

Zum aspere auch gegeben, zu übermachen.
Domine politice. Wie sehr ich unsern Blate

Derfelben Quelle: Noli admirari! clarissime Domine politice. Wie febr ich unsern Plats liebe, und wie gern ich ihn lese, wissen Sies auch will ich mir seine Bormundschaft zur Lettung meines eigenen Berkandes, doch cuma grano salis, gefallen lassen, ohne eine Gelbst Berschuldung durch Wangel des herzens zu besorgen.

Einen Professor ber Logif und Rrititer ber teinen Bernunft an- die Regeln ber Erklarupg erinnern, ware bennahe Sochverrath. Da Sie mir koerdieß Ihren hutchinson fortgenommen, phue feine Moral wieder erkattet ju haben,

unter fic hatten. Durch einen fo ruftigen, muthigen und beitern Cag ift mein Gemuth an ber Wonne biefes Abends eingeleitet worben-

Db bie Beiden und Bunber meines aangen Lebens meinen Glauben farfen ober meinen Unglauben beschämen sollen, weiß der Bergensfundiger am beften. -

Ach mein auserwählter, ach mein gewunfch. ter Sohn! Bu mas fur einer Bufte wird Die beste Belt, wenn alles, alles barin eitel ift! Den Seinen giebt Er Schlaf. - Ein tiefer Schlaf, fast ohne Traume, fant mir nicht nur bes Rachts, fonbern auch bes Tags gu Gebot. Wenige Ausnahmen gab es in meinem leben , ich habe mehr Freuden - als Leid-Ebranen barin vergoffen; felbft meine ergiebige Balle lost fich leichter in Lachen als Bebmuth auf. Bennahe mare es mir alten Mann auch jest wie bem Seifenfieber ober Boltefus Mana ergangen; aber es war ein Sanbgriff. mich in ber Weisheit Salomons und Erfennt. miß ber Eitelfeit einen Schritt weiter au brimgen. Ich babe, gludlicher als er, unter Same fenben Ginen Denichen gefunden , obne gaterne mit mehr als archimebifder Wonne gefunben.

Der ewig reiche Gott laffe Ihre Ernbte gleich Ihrer Ansfagt gerathen, bas viele Gott

banfen mogen.

#### 353. In C. 3. Rraus.

3m December 1784.

Clarissime Domino politice, Weil meine alten fteifen Anochen zur peripatetischen Phisosophie nicht mehr taugen, und meine labyr rinthischen Spaziergänge nicht immer vor, sondern auch zuweilen zwischen der Tafel ab ovis ad poma eintressen, so muß ich schon zu einnem maccoronischen Sansetiel meine Zusucht nehmen, Ihnen meinen Dank für den benfommenden Berliner Ehristmonat im cant-style, den der fomische Geschichtschreiber der fomischen Litteratur per n, wie ein Asmus cum puncto, durch Kantschen Styl gegeben, zu übermachen.

Bum sapere aude! gehört auch aus eben berfelben Quelle: Noli admirari! clarissime Domine politice. Wie febr ich unfern Plats liebe, und wie gern ich ihn lese, wisen Sies auch will ich mir seine Bormundschaft zur Lebtung meines eigenen Berkandes, doch cum grano salis, gefallen lassen, ohne eine Gelöst Berschuldung durch Mangel des herzens zu besorgen.

Einen Professor der Logif und Aritifer der reinen Bernunft an die Regeln der Erklarung erinnern, ware bepnahe hochverrath. Da Sie mir überdieß Ihren Ontchinson fortgenommen, ohne seine Woral wieder erffattet zu haben,

fo befige ich kein anderweitiges Organon in meinem armseligen Buchervorrath. Eben so wenig bin ich im Stande, den Zufall judischer und driftlicher Einstimmigkeit in vormundschaftslicher Denkfrenheit mir aufgutiaten, weil der tonigl. Bibliothecar mir den zweiten Jahrgang seiner Wonatschrift auf eine hoch undarmherzige Urt und Weise vorenthält, so sehr ich auch aus allen meinen Kräften zur Geburtshülse bes- cosmopolitisch = platonischen Chiliasuns durch Wünsche, Erinnerungen, Borbitte und Danksaung bengetragen:

Daher laffe ich es mir gern gefallen, die Maftiarung mehr afthetisch als dialectisch durch das Gleichnis der Unmundigkeit und Vormundsschaft, zwar nicht erklart, doch wenigkens ersäntert und erweitert zu sehen. Aur liegt mir das medra prodos — ein sehr bedeutendes Aunstawert, das sich kaum unstegelhaft in unsere dentsche Muttersprache übersehen läst, in dem vernasedepten adjooto oder Beyworte: selbst verschuldet.

unfer Plato feibst erfennt, und wird nur zur Schuld burch ben Willen und beffeiben Mangel an Entschließung und Muth, ober als Golge vor gemachter Schulben.

Wer ift aber ber unbestimmte Unbere, ber zweymal anonymisch vorsommt? Seben Sie

hier, Domine politica, wie ungern die Mataphysiter ihre Personen ben ihrem rechten Rammen nennen, und wie die Aahen um den bei sen Brey herungeben. Doch ich sehe die Aufstärung unseres Jahrhunderts wit keinen Kohen seinen nuchern reinen und gefunden Menschenaugen, die freylich durch Jahre und Lucubrationen und Rascherepen etwas sumps geworden, mit aber zehnmal lieber sind, als die ben Monduschein aufgeklärten Augen einer Abun phann phannen.

Ich frage daher auch noch jum zweiten, male mit katechetischer Frenheit: wer ift der Andere, von dem der cosmopolitische Chistiast weistagt? Wer ist der andere Barenhau, ter oder Leiter, den der Verfasser im Sinn, aber nicht auszusprechen das Derz hat? Untwort: der leidige Vormund, der als das correlatum des Unmundigen implicite verstanden werden muß. Dieß ist der Mann des Lodes. Die selbst verschuldete Vormundschaft und nicht Unmundigseit

Woju verfährt der Chiliaft mit diesem Anaben Abssolu verfährt der Chiliaft mit diesem Anaben Abssolution fo fäuberlich? Weil er fich felbst zu der Rlaffe der Bormunder zählt, und fich gegen unmündige Leser daburch ein Anfrhen geben will. Die Unmundigkeit ist also nicht weiter seibst verschuldet, als in so fern sie fich der Leitung eines blinden oder unfichtbaren wie jener pommersche- Ratechismusschafter

feinem Landpfarrer entgegenbrafte — Bormundes und Führers übertäßt. Diefer ift ber eigentliche Mann bes Tobes —

Worin besteht nun bas Unvermögen ober bie Sould bes faischlich angeflagten Unmanbigen? In seiner eigenen Feigheit und Fandbeit? Rein, in ber Blindheit seines Vormunbes, ber fich fur sehend ausgiebt, und eben beshalb alle Schuld verantworten muß.

Mit was für Gewissen kann ein Raisonneur und Speculant hinter dem Ofen und in
der Schlasmüße den Unmündigen ihre Feigheit vorwersen, wenn ihr blinder Vormund
ein wohl disciplinirtes zahlreiches Deer zum
Bürgen seiner Infantbilität und Orthodorie
hat? Wie kann man über die Faulheit solder Unmündigen spotten, wenn ihr aufgeklärter und selbsidenkender Vormund, wosur ihn
der eximirte Wanlasse bes ganzen Schauspieles erklärt, sie nicht einmal für Waschinen,
sondern für bloße Schatten seiner Riesengröße
unsieht, vor denen er sich gar nicht fürchten
barf, well es seine diemstaren Seister und
die einzigen sind, an deren Dasen er glaubt?

Rommt es also nicht auf einerlen heraus: Blaube — Exercire — Zahle, wenn dich ber E.... nicht holen foll? Ift es nicht sottiss des trois parts? und welche ift bie größte und sowerfte? Eine Urmee von Pfaffen ober von

Schergen, Battelfnecheen und Bentelschneis bern? Rach bem befremblichen, unerwarteten Gange menschlicher Dinge, wornach saft alles im Großen parador ift, fommt mir Glauben schwerer vor, als Berge versehen, Evolutionen und Exercitic machen, und die Liquidation mit Unmundigen, donec reddant novissimum quadrantem.

Die Anflärung unseres Jahrhunderts ift also ein bloßes Rordlicht, aus dem fich kein cosmopolitischer Chiliasmus, als in der Schlafmuse und hinter dem Ofen, wahrsagen läßt. Unes Geschwätz und Raisonniren der eximirten Unmundigen, die fich zu Vormündern der selbst unmundigen, aber mit couteaux de chasse und Polchen versehenen, Bormünder auswerfen, ein kaltes, unfruchtbares Mondlicht ohne Auftlärung für den seigen Berftand und ohne Warsme für den seigen Willen; und die ganze Beantwortung der ausgeworfenen Frage eine blinde Inmundigen, der im Mittage wandelt.

Geschrieben den heiligen Abend des vierten und letten Abvent - Sonntages 1784 von des Clariseimi Domini Politici

gebundenem und feiner er- und efosterifchen Frenheit entschlagenen, von Poeten und Statiftifern verfannten Magus in telonio.

And in Der Duntelheit giebe's gottlich fcone Bfichten,

Und unbemerkt fie thun — Ratth. XI. 11.

## Ragigrift

Meine Berfidrung ber Rantifden Erfidrung lanft also barauf binaus, bas mabre Aufflarung in einem Unsgange bes unmunbigen Denichen aus einer allerbook felbf berfonlbeten Bormundichaft befiebe. Die gurde Des Deren ift ber Beisbeit Anfana, und biefe Beisbeit macht und feig ju lugen und faul an bichten - befto muthiger gegen Bormunber , bie bochens ben Leib tobten und ben Bentel aussaugen tonnen : beito barmbergiger gegen unfere unmandigen Mitbruber und fructbater an guten Werfen ber Unferblichfeit. Die Diffinction swifden bem offentlichen und Brivatdienfte ber Bernunft ift fo fomifc als Bisdel's feine in Be - und Berlachenswurdiges. Krevlich fommt es baranf an, die beiden Raturen eines Unmanbigen und Bormunds in vereinigen, aber beibe in fich felbft widerfpredenden Oppolviten in maden, if fein Arcanum, bas erft gepredigt merben barf; fonbern hier liegt eben ber Rnote ber gangen politifden Anfgabe. Bas bilft mir bas Beperfleib

ber Krepheit, wenn ich babeim im Stlanen. fittel ? Gebort Plato and jum fconen Gefolecht, bas er wie ein alter Sageffolt verlaumdet? Die Beiber follen fomeigen in ber Gemeine, und si tacuissent, philosophi mansissent. Dabeim - b. t. auf bem Rotheber, und auf der Bubne und auf ber Ranget - mogen fie plaubern nach Bergensluft, ba reben fie als Vormunder; und muffen alles vergeffen und allem widersprechen, sobald fie in ihrer eigenen felbftverschuldeten Unmundige feit bem Staate Scarwerf thun follen. der offentliche Gebrauch ber Bernunft und Frepheir ift nichts als ein Rachtisch, ein geiler Rachtifd. Der Brivatgebrand ift bas tagliche Brod, das wir fur jenen entbebren follen. Die felbft verschuldete Unmundigfeit ift ein eben fo fchiefes Daul, als er bem gangen iconen Geichiecht macht, und bas meine bren Tochter nicht auf fich figen laffen werben. Anch' io sono tutore! und fein Manle noch gohndiener eines Obervogts, fondern halte es mit ber unmundigen Unichulb. Amen!

354. In 3. 8. Reicharbt.

Ronigsberg am zweiten Sprifttage 1784.

Mein alter, lieber Freund, Gebatter und Landsmann, Bussrderst muniche Ihnen Glud Damann's Schriften. VII, Sp. 13

an'der kleinen Tochter, die Ihnen Gott gegen Ende des Bovembers geschenkt, und wünsche, daß er fie Ihnen erhalten, und Ihnen noch mehr von Ihrer lieben Brau bescheren wolle, und Ihrem ganzen Sause so viel Frende und und Segen schenke, als er mich den 15ten d. M. hat erleben lassen.

Ungeachtet ich Ihnen oft genng meine Noth geklagt, so können Sie fich doch kanm vorftellen, wie weit selbige ging. Wenn Gott nicht den jungen Lindner auf dern Bierteljahre in mein Hans geschickt hatte, so ware ich schon langst in Schulden vertieft. Ich habe mich von seiner Penston bisher erhalten, und das Delkrüglein ging auch zu Ende bis auf die lette Reige. — Ungeachtet ich weder zum Helden, noch Martyrer, noch Monch, noch Schmaroher geboren bin, so besie ich doch eine kleine Anlage zu allem, und in dieser Mischung so verschiedener Elemente besteht vielleicht die Idiospnkrafte meines Characters.

Den 4ten September fomme ich von medner Gevatterin Conrtan ju Danfe, und finde
einen Brief von einem litterarischen Freunde,
mit dem meine Berbindung seit langer Zeit
aufgelobt ift, nebst einer Einlage von einem
ihm unbefannten jungen Manne, aus der
dortigen Gegend, der ihn ausdrucklich besucht
um fich meinethalben ju erfundigen. Dieser

Unbefannte schreibt mir von Berbindlickeiten gegen mich, die ich bis diese Stunde weder ju begreisen noch zu ergründen im Stande bin. Wenn ihn sein schlechter Gesundheitszustand nicht abgehalten, wurde er mich schon dieses Jahr besucht haben. Ich überlese seinen Brief zweymal und quale mich die halbe Racht wegen dieses Gastes, der mich zugleich bat, ihn zum Sohn anzunehmen.

Den Morgen barauf überlefe ich ben Brief gum brittenmale, und zwen Worter machten mich aufmertfam, die ich ben Abend porber abergangen haben muß; bennoch ichienen fie mir noch ju zwendeutig, um meine Beforgniß gang ju unterbruden. Bon einer bennahe ro. mifchen Idee begeiftert, laufe ich ben ganden XIII. Sonntag berum, um meinen grennden und Freundinnen, worunter auch Ihre liebe Schwefter gebort, angumelben: Dir ift ein Gobn gegeben! Alles machte große Augen, in ber Mennung, baf mir wirflich ein Rind geboren mare. 36 lacte noch mehr über bas Butranen, bas man in einem alten Danne hatte, noch ein folches opus operatum leiften an konnen. Mit meiner Antwort war ich auch nicht fanmfelig, machte es aber wie die Boten Benhadads, nahm eilends bas Wort von ibm and beutete es auf mich. 1. Ling XX. 33.

richten von ber Individualitat biefes eb. len Junglings, die meine Etnbildungefraft aufd hochte fpannten. Gie: wurde aber unendlich übertroffen burch bas fürftliche Geident einer Unweisung auf ein fo anfehnliches Capital fur jedes meiner vier lieben Rinder an gleichen Theilen , baß ich eben fo febr über Die unaussprechliche Gabe, ale über bie unaussprechliche Urt, womit mir felbige aufgeopfert und aufgebrungen murbe, in Erstaunen nhd Berehrung ber gottlichen Borfebung und ibrer Individualitat, Die fic auf Spagen und Gulen erftrect, vergeben mochte. Auf einmal bin ich vermögend, meine bier Rinder wie ein rechtschaffener Bater bon ben Binfen zu ernabren und ju erzieben.

Ich weiß, Sie freuen fich mit mir, lieber gnter Reichardt, und werden die Unwendung von diesem Zeichen und Wunder, das Gott an mir armen, verlaffenen, versch mahten Mann gethan hat, von selbst zu Ihrer Startung und Eröftung anwenden. Sie können fich leicht benken, wie ungedultig ich bin, meinen Schutzengel von Angesicht zu Angesicht zu sie gehört aber Allerhöchste Erlaubnis, die ich nicht direct suchen kann.

Meine armen commilitones in teloneo haben fic vor wenigen Tagen an den Prinzen Seinrich gewandt, und ich habe nolens volens auch nuterfcreiben muffen. Dein herz zieht mich zum Prinzen von Prenffen. Thue ich das gewade, oder können Sie das auf die sicherste Urt, ohne fich selbst zu erponiren, bewerkstelligen? Ich erwarte von Ihrer bewährten Freundschaft darüber die nothige Erklärung.

Ich erwarte meinen Sohn ans Gravenshin, um mir alle gedruckte und geschriebene Aften aufzusuchen, weil er damit besser Bescheib weiß als ich. In Memoiren und Confessionen, die wo nicht interessanter doch wahrbafter seyn sollen, als der welschen Ciceroni unseres ausgeklärten Jahrhunderts, und ein Scherstein zu dem cosmopolitischen Chiliasmo beptragen, und, daß nicht die unschnlöge Unsmündigkeit, sondern die allerhöchst verschuldete Wormundschaft Ursache sey, predigen sollen. Gott gebe, daß es ihm gesälliger sey, als der Philosophen Opfer, die nicht wissen, was sie böses thun, wie der Prediger weissagt, IV. 17.

If mein Scheblimini so gludlich, gehört, und wie ich hoffe verftanden ju werden, so werde ich von meiner elenden Autorschaft sagen fonnen: Auch in der Onnkelheit giebts gettlich schone Pflichten, — und alle helben unserer Litteratur auslachen, die, deutsch ju sagen, nichts als Betrüger aub pallio philosophico find.

Wenigkens will ich all das Meinige thun, und einander wieder zu feben. Sott erfülle unferes herzens Wunsch und gebe neuen Segen zum neuen Jahre. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Sechswöchnerin und bleiben Sie mein herzlicher Freund in Berlin instar omnium

So tommt Gott, eh' wir's uns verfehn und last uns fehr viel Gut's gefchehn,

fangen unfere fel. Mutter und Warterinden,
— leiber jest nicht mehr! Unfere Kinder follen erst Christen, hernach schone Geister, und wenn sie konnen, auch Philosophen werden; nicht umgekehrt, die Pferde hinter'm Wagen angespannt.

355. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben 23ten Jan. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschere Gobn, Ungeachtet aller Rechte eines Baters, die Sie fich auf mich und meine Rinder erworben, giebt Ihnen mein herz am liebsten jenen Ramen Ihrer eigenen Bahl.

Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen bie Begebenheiten meines munberbaren Jaheres noch vollends mitzutheilen.

Im Sommer besuchte ich meine Freundin, die wurdige Baroneffe von Bonbeli; und wes

bas hert voll ift, geht ber Mund über: fo flagte ich ihr meine Doth in Unfebung ber Erziehung meiner bren Ebchter. Sie mar fo großmuthig mich hoffen gu laffen, baß fie fic biefer Gorge unterziehen murbe. Dit eben fo vieler Achtsamfeit ersuchte fie mich, einige Rleidungeftude abholen ju laffen, wenn ich ihr diese Fürsorge nicht übel auslegte. gefcah , und ich habe fie feit diefer Beit meber befucht, noch mich bedantt. Rach Erlebung bes 15ten Decembers mar meine erfte Bewegung , diefe großmuthige Freundin an meiner Freude Theil nehmen gu laffen. Sie machte mir Bebenflichfeiten und wollte ihre Entichliefung auf Dftern aussehen. 3ch bat nur fur meine altefte Tochter , aber je eber je lieber , und ich fam gang befcamt nach Saufe, weil es mir gar ju auffallend war, baß ihre Freundin und Gefellichafterinn, ein Frau. lein von Marfiein , es fur nothig fand, mich wie ein Rind ju liebtofen , um ruhig ju fenn. Den 27ten December erhielt ich meines hergens Bunich, Die Erlaubnif, ben Tag barauf meine Tochter bingubringen. Denfelben Rach. mittag fam mein Sohn von Graventhin , er führte am 28ten feine Schwefter in ihrer neuen Mutter Sans.

Den 29ten Dec. erscheint bes Morgens ein Bedienter aus bem graft. Ranferlingischen Wenigkens will ich all bas Meinige thun, und einander wieder zu feben. Gott erfälle unferes Derzens Wunsch und gebe neuen Sesen zum neuen Jahre. Empfehlen Sie mich Ihrer lieben Sechswöchnerin und bleiben Sie mein herzlicher Freund in Berlin instar omnium

So tommt Gott, eh' wir's uns verfehn unb laft uns fehr viel Gut's gefchehn,

fangen unfere fel. Mutter und Warterinden,
— leiber jest nicht mehr! Unfere Kinder follen erst Christen, hernach schone Geister, und wenn sie konnen, auch Philosophen werden; nicht umgekehrt, die Pferde hinter'm Wagen angespannt.

355. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigeberg ben 23ten Jan. 1785.

Mein anserwählter, mein gewünschter Sohn, Ungeachtet aller Rechte eines Baters, die Sie fich auf mich und meine Rinder erworben, giebt Ihnen mein herz am liebsten jenen Ramen Ihrer eigenen Wahl.

Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen bie Begebenheiten meines wanderbaren Jaheres noch vollends mitgatheilen.

Im Sommer besuchte ich meine Freundin, Die wurdige Baroneffe von Bondeli; und weß

bas Berg voll ift, geht ber Mund über; fo flagte ich ihr meine Doth in Unfebung ber: Erziehung meiner bren Ebchter. Sie mar fo großmuthig mich hoffen gu laffen, baß fie fic biefer Gorge unterziehen murbe. Dit eben fo vieler Uchtfamteit erfucte fie mich, einige Rleibungeftude abholen ju laffen, wenn ich ihr biefe Furforge nicht übel auslegte. Das gefcah , und ich habe fie feit diefer Beit meber besucht, noch mich bedankt. Mad Erles bung bes 15ten Decembers mar meine erfte Bewegung , diefe großmuthige Freundin an meiner Freude Theil nehmen gu laffen. Sie machte mir Bebenflichfeiten und wollte ihre Eutschließung auf Dftern aussehen. 36 bat nur fur meine altefte Tochter , aber je eber je lieber, und ich fam gang befchamt nach Saufe, weil es mir gar gu auffallend war, baß ihre Freundin und Gefellichafterinn, ein Frau. lein von Marftein , es fur nothig fand, mich wie ein Rind ju liebtofen , um ruhig ju fepn. Den 27ten December erhielt ich meines hergens Bunfc, Die Erlaubnif, ben Lag barauf meine Cochter bingubringen. Denfelben Rach. mittag fam mein Sohn von Graventhin , er führte am 28ten feine Schwefter in ihrer neuen Mutter Saus.

Den 29ten Dec. erscheint bes Morgens ein Bedienter aus bem graft. Ranferlingischen

Daufe und ich werbe ben Morgen baranf bingebeten. 3d ericeine ben goten gur befimmten Stunde. Man machte mir einige Bormurfe, bas ich nicht ofter fame, und end. lich entamirt bie gute Grafin mit ber allae. meinen Bemerfung , baf ich auswarts in gutem Undenfen ftande. 3ch gab ibr bierin Recht, und einen Beweis bavon, baf ich burch einen mir unbefannten Wohlthater in ben Stand gefett worden, geftern meine altefte Lochter ben ber Baroneffe Bonbeli untergu-Bringen. Obne Mamen, Ort und Umftanbe su verrathen, war ich meiner Zunge nicht madrig - und ein Bufammenfing von Ideen, bie ich nicht betailliren fann und bie fich auf Data beziehen, macht mich bisweilen eben fo beredt als flumm. Sie erftaunte, baß fcon femant ihrer mir jugebachten Freude anborgefommen war, und theilte mir enblich ben Auftrag einer Burftin Galligin mit, wele de ihr ben Auftrag gethan, alle meine Schriften gusammengubringen, und meine gan. ge Lage und Individualität von innen und angen ihr anzuvertrauen. 3ch bin fo gludlich gewesen, alle meine fliegenden Blatter auf bren Stude bier aufzutreiben. Bie fans , er mir aber bie Durchficht aller biefer Diffe geburten geworben , tann fic niemand borftellen. Das meifte bernht auf bfters febr.

aufänigen Umfianden, die ich mir gar nicht wieder ins Gedächnis zu rufen im Stande bin, eben so oft auf offenbar falichen Wermuthungen und recht dimarischen und wis, tührlichen Combinationen.

Alle Rudficht auf den alten Ubam jeber auch noch fo fleinen Untorschaft ben Seite gefest, ift mir auch biefes Beichen = und Bunberfptel ber Borfebung erfreulich gewesen um Ihrentwillen. Denn meine Bermuthung ift eingetroffen, baß bie Sache, ba bas Gelb einmal an die Bank gefommen, nicht gebeim bleiben fonnte und ju allerhand und beiben nachtheiligen Borurtheilen Unlaß geben murbe, (man balt Sie bier fur einen Mplord und mich für einen Betrüger, ber fich burch verftellte Armuth Mitteiden erfchlichen; auch bat man uns beibe im Berbacht einer Ochwarmeren,) welche burch ben mir eben fo unbegreiflichen und jufalligen Gefdmack einer gurftin und burd bas Bornrtbeil bes Standes und Gefclechts gleichsam gebecht werben.

Run ift mein größtes und innigftes Anlied gen Radricht von Ihrer Gefundheit und ets was von der Geschichte Ihrer Krankheit zu haben. Unser Leib ist der Erstgeborne und verdient als Lempel unsere Pflege und Sorgfalt. Bielleicht thate unser kaltes Klima Iha ren schwächlichen Leibesumftanden mehr Dienbigten jur driftlichen Belehrung über Bahrbeiten ber Religion, Salle 1777, Die auch Ihren Benfall erhalten tonnten. —

Vive le Roi! rufe ich Ihnen, mein gutiger Freund, noch aus der letten Reige meiner katten Punschschale zu. Das licht meiner Augen ist beynabe erloscht. Dieser heilige Abend kommt mir theuer zu stehen. Sinen
Sachsen für meine zweite Tochter Lene Rathe, mit der ich heute vor acht Tagen einen
glücklichen Ansang im französisch Lesen gemacht habe, und einen Duttchen für Mariane Sophie. Doch das sind böhmische Dörfer für den Erbherrn in Sprintlaken! Empsehlen Sie mich Ihrer Fran Gemahlin und
zuchen Sie die Schultern so hoch Sie wollen
über Ihren empfind- und punschseligen Freund
und Diener J. G. H.

### 357. In Berber.

Ronigsberg ben oten gebr. 1785.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmaun und Freund, Seit bem 7ten Rob. v. J. bin ich Ihnen eine Antwort schnlieg. Desto mehr habe ich an Sie gedacht — Es ift mir wohl ein heiliges Stillschweigen auferlegt — auch ift es Gottes Ehre, eine Sache verber-gen. Aber furz, wir werden uns noch sehen,

fes Opfer ju erfeten fuchen, fo gut und bald ich tann. 3d glaube aber, bag bie burchlandtige Leferin nicht eben nach mehr Macne latur luftern fenn wirb, web wage meine Bitte nur auf ben unvermntbeten Rall einer ansbrucklie den Rachfrage. Bon Recensionen babe ich. nicht mehr als neun Stud ichaffen fonnen und überhaupt von bem nieiften bas lette Eremplar hingeben muffen; und mir ift alle Luft an einer Sammlung meiner erften Schrif. ten, die ich im Ginn gehabt, ben biefer Durchficht bereckelt und berfalgen worden. 200 id jest ein Exemplar ju ben focratifden Denfwurdigfeiten und einigen andern berbetommen foll, weiß ich auch nicht. Gin Ge. balfe ift mir überhaupt unentbebrlich , ben ich auch nicht aufzutreiben weiß. Dazu gebort ein Rreund, ber nicht nur Dufe, fonbern auch etwas mehr hat, ich menne Sompathie und Berlaugnung publici saporis - mie mein erfter Lieblings - Autor Detron fagt - und mei. nen zweiten Lieblings - Autor, ben Berfing, verfteht und ju fomeden im Stanbe ift.

Die tomischen Romane aus den Papieren des braunen Mannes und des Berf. des Siegfried von Lindenberg, haben mir unaussprechliches Bergnügen gemacht, das ich mit Ihnen zu theilen wünschte. Zwischenein erbane ich mich an D. J. F. Dobersein's Prebigten jur driftlichen Belehrung über Bahrbeiten ber Religion, Salle 1777, die auch Ihren Benfall erhalten tonnten. —

Vive lo Roi! rufe ich Ihnen, mein gutiger Freund, noch aus der letten Reige meiner katten Punschschale zu. Das Licht meiner Augen ist beynabe erloscht. Dieser heilige Abend kommt mir theuer zu stehen. Einen
Sachsen für meine zweite Tochter Lene Rathe, mit der ich hente vor acht Tagen einen
glücklichen Ansang im französisch Lesen gemacht habe, und einen Duttchen für Mariane Sophie. Doch das sind böhmische Dörfer für den Erbherrn in Sprintlaten! Empsehlen Sie mich Ihrer Frau Semahlin und
zuchen Sie die Schultern so hoch Sie wollen
ihren Ihren empfind- und punschseligen Freund
und Diener J. G. H.

## 357. In Berber.

Ronigsberg ben oten gebr. 1785.

Herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Seit bem 7ten Rob. v. J. bin ich Ihnen eine Antwort schuldig. Desto mehr habe ich an Sie gedacht — Es ist mir wohl ein heiliges Stillschweigen auferlegt — anch ift es Gottes Ehre, eine Sache verber- gen. Aber furz, wir werden uns noch seben,

fes Opfer ju erfesen fuchen, fo gut und bald. ich tann. 3ch glaube aber, daß die durchlauchtige Leferin nicht eben nach mehr Macalatur luftern fenn wirb, und mage meine Bitte nur auf den unvermutbeten Rall einer ansbrucklis den Rachfrage. Bon Recenfionen -babe ich. nicht mehr als neun Stud fcaffen tonnen und überhanpt von bem nieisten bas lente Eremplar bingeben muffen; und mir ift alle Luft an einer Sammlung meiner erften Schriften, bie ich im Sinn gehabt, ben biefer Durchficht berecfelt und berfalten morden. Bo ich jest ein Exemplar ju den focratischen Denfwurdigfeiten und einigen andern berbefommen foll, weiß ich auch nicht. Ein Bebalfe ift mir überhaupt unentbebrlich , ben ich auch nicht aufzutreiben weiß. Dazu gebort ein Rreund, der nicht nur Dufe, fondern auch etwas mehr bat, ich menne Sympathie und Berlangnung publici saporis - wie mein erfer Lieblings - Autor Betron fagt - und meinen zweiten Lieblings - Mutor, ben Berfins, verfieht und ju fcmeden im Stanbe ift.

Die fomischen Romane aus den Papieren des braunen Mannes und des Verf. des Siegfried von Lindenberg, haben mir maussprechliches Vergnügen gemacht, das ich mit Ihnen zu theilen wünschte. Zwischenein erbane ich mich an D. J. F. Doberlein's Prebigten jur drifflichen Belehrung über Babrbeiten ber Religion, Salle 1777, die auch Ihren Bepfall erhalten konnten. —

Vive le Roi! rufe ich Ihnen, mein gie tiger Breund , noch aus ber letten Reige meiner talten Bunidicale ju. Das Licht meiner Augen ift bennabe erlofcht. Diefer bette. de Abend tomme mir theuer ju fleben. Ginen Sachfen fur meine zweite Cochter Lene Sa the, mit der ich bente bor acht Tagen einen glådliden Unfang im frangbfifc Lefen ge. macht babe, und einen Duttchen fur Maria. ne Sophie. Doch bas find bohmische Dorfer fur ben Erbherrn in Sprintigten! Empfehlen Sie mich Ihrer Rran Gemablin und auden Sie bie Schultern fo hoch Sie wollen ther Ihren empfind - und punfchfeligen greund und Diener 3. G. S.

#### 357. In Berber.

Ronigeberg ben oten gebr. 1785.

Perziich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Seit dem 7ten Bov. v. J. bin ich Ihnen eine Antwort schuldig. Desto mehr habe ich an Sie gedacht — Es ist mir wohl ein heiliges Stillschweigen auferlegt — auch ift es Gottes Ehre, eine Sache verber- sen. Aber furz, wir werden uns noch seben,

fo ber herr will, und wir leben. Saben Sie nicht schon aus Duffelborf beshalb einen Wint erhalten? Ich stog schon im heil. rom. Reiche, gleich einem Blanchard, auf und nieder. Die arme Rampe thut aber am besten, daß sie die Vorsehung walten und sue die Flügel sorgen läst zur Erreichung unserer Wunsche, die auch ihre Absichten sund. Wir wollen das Gute mit dem Munde, nud sie in der That und Wahrheit.

Run ich folge weiter Ihrem vor mir liegenden Briefe nach. Sie wollen also nicht Saalbaderenen — könnten es denn nicht Bannchen senn, etwa metakritische oder funk etwas? Meines sel. Vaters Badwanne ist mir so heilig, als dem alten Sokrates seiner Mutter Stuhl. Ich habe immer an einem alten griechischen Epigramm, das Vater Hagedorn übersetht hat, eine kindische Frende gehabe. Wie meine Muse eine der barmherzigen Schweister ist, so läuft der Inhalt aller meiner Blätter auf eine barmherzige Kunstrichteren binaus, aber ohne Ansehen der Person — bes fändig nur in Einer Wanne.

Nicht eine blofe ieun sonbern ein furor uterinus hat mich zu ben meiften Anffagen getrieben. Anftatt Gelb zu nehmen, hatte ich lieber Gelb gegeben, und bas Wiberspiel bon anberen Schriftftellern getrieben. Gott hat

Buch ju feiner Bibliothet ju empfehlen Schabe, baß die beutsche Uebersetung eines so wichtigen Werts in Stocken gerathen ift. Es erfordert aber einen Mann, ber bes Werfaffers schoner Schreibart gewachsen, und seinen Renntniffen überlegen ware.

Gott gebe Ihnen nur Gesundheit, Geift und Starke jur Ausarbeitung Ihrer Ibeen. Rant ift von feinem Spfiem zu von, um Sie unparthepisch beurtheilen zu können. Auch ift noch keiner im Stande', Ihren Plan zu Abersehen. Werben Sie nur nicht ungedublig und murrisch; Leibnisens Stuhl ift Ihnen vielleicht noch zugedacht. Er war doch Präftdent der lange verwalsten, welschen Atabemie? die zeitig genug germanister werden wird.

#### 358. An Carolina Berber.

Ronigeberg ben 7ten gebr. 1785.

Meine verehrungswurdige Freundin und Gevatterin, Schon vor Empfang Ihres numftanblichen Berichts in einer so unangenehmen Augelegenheit, habe ich es an einer Vermittelung von meiner Seite nicht fehlen laffen, auch nachter alles, was ich gefonnt, augewandt, um die Verbitterung zwischen heiden alten Freunden zu milbern und zu besäufzigen. Bepeiner

einer verfahrten Bertraulichfeit follte es niemals zu einem folden Difberftanbnig fommen. Da ich in einer abnlichen Lage bin und bemfelben Dann viele Berbindlichkeiten babe, fo ift frenlich auch ber gange Borfall fur mich eine Barmung gewefen. 3ch babe mich burd meine Freymuthigfeit ber unangenehmen Rachfolge eines abnlichen Schickfals ansaefest, und es thate mir webe, einen Bertrauten meiner jungeren Sabre gum Reinbe zu baben, um so mebr, ba ich in ber aanzen Sade nicht unpartbevifd genng fenn fann, und fie mir wie ein altet Scaden portommt, ber lange unter fich gefreffen ebe er aufgebrochen ift.

In der Freundschaft, wie in der Che, liegt die Sould mehrentbeile an beiben Theilen. Benn jeder feine Rebler erfennte, murbe feber bes anbern gaft leichter ertragen . und bas Rrenz auf fich nehmen, bas im Sanbel und Bandel unvermeiblich ift. Belfen Sie mir, nur, meine verehrungemurbige Freundin und Sebatterin, unfern lieben Autor aur Groß. muth und Gebuld in guten Berfen aufanmuntern; so hoffe ich, daß es mir auch noch gelingen foll, ben franklichen alten Berleger gur Billigfeit und Befcheibenheit eines frobliden Gebers ju überreben, und feine gute 14

Laune wieder herzustellen, worin er fich bisber gegen mich ethalten.

D wir Rleinglänbigen, die nur immer auf Menschen seben, und bey Meuschen fieben bleiben, ohne sie und uns selbst zu tennen, und ohne zu bedenken, daß Gott alles zu erfeben im Stande, was uns Menschen entzieben, und ihr guter Wille, ohne Seines Gegens Einfinß, ein todtes und leeres Werfzeng ift, ja diters ein hinderniß unseres Siacks wird.

Durch ein wahres Wander gottlicher Borfebung und Barmberzigkeit ift meinem Saufe Deil widerfahren, ohne baß ich noch bis
biefe Stunde recht weiß, wie mir geschehen.

Alle meine Einfünfte waren fo beschaffen, daß ich meine Ansgaben mit dem Wachsthum meiner vier Rinder einschrünfen mußte. Enft und Muth verging mir zu leben, wenn ich an meine. Lage dachte, die mir wie eine dbe, leere Wüfte vorfam, bep dem an Genuß leider verwöhnten Geschmack.

Da fam mir ben Isten December ein Brief, wie ein Friedensbote vom himmel bes Rachts erscheint, mit einer Affignation auf die hiefe ge Bant; welche jedes meiner Rinder zu gleichen Theilen bedentt.

Sie tonnen leicht benten, wie erleichtert mein Gemath, und bag ich wie nen gehoren bin.

Ich habe jest keine andere Sorge als, das mir andertrante Pfand der Vorsehung und unbekannter Freundschaft tren, gewisseuhaft und king zu verwalten. Mit der Luft zu leben nimmt auch die Lust zu arbeiten zu, und der Wuth, mehr zu unternehmen, vielleicht selbst eine so lang erwünsches Reise und Ausstucht zu meiner Erholung, nach einer bepnabe zwanzigsährigen Quarantaine in Fesselm und Banden des Kummers.

Auf daß die überschwengliche Gnade durch Wieler Danksagen Gott reichlich preise, hat die geheime Geschichte, ungeachtet des mir aufgelegten Stillschweigens, hier ruchtbar werden mussen. Ich weiß, daß Sie, meine der ehrungswürdige Freundin und Gebatterin, in und mit Ihrem Dause auch in der Stille sich freuen, Gott danken, und von ihm erwarten werden, was zum wahren Frommen dient.

Wie nah bin ich Ihnen seitbem, ungeachset meines Stillschweigens gewesen; wie vollschmmen wird meine Freude seyn, — wenn es volksommene Freuden für unsere Erde giebt, so sind sie, wie die vollsommenste Weisheit eines Salomo, erhörte und erfüllte Träume — meinen lieben Pathen und seine Brüder, und die Einzige, ihre Mutter, und meinen alten hewährten Landsmann und Dechanten aller ausländischen Freunde, zu

fcauen und zu erkennen! Gott fchenke und allen bazu Leben und Gesundheit; und Sein Wille geschehe auf Erben wie im himmel! benn seine Gnabe ift besser benn Leben.

359. An ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben liten gebr. 1785.

Ungeachtet die tormenta Ihrer letter Bufcrift nicht anzusehen find, will ich boch gern,
wie Sie, mit schlechteren Briefen fürlieb nehmen, lieber ohne Ropfschwerzen als mit Lalenten leben. Ich hoffe und wünsche, daß Ihre Gesundheit wieder hergestellt sep. Wenn
das Jaken mir nicht zu sauer würde, möchte
ich selbiges der Ipecacuanha vorziehen. Mir fallen alle Erleichterungen von oben sehr schwer,
und ich trane den weit her geholten Mitteln
nicht viel, wegen der unvermeiblichen Berfällschungen.

Die beiden spanischen Bücher habe ich Montags erhalten, und sage Ihnen für Ihre freundschafliche Borsorge, mein spanisches Sach zu vermehren, ben herzlichsten Dank. Des Cervantes Erzählungen habe ich mir längst gewünscht, — aber es geht mir wie dem Geizigen, dem mehr am Daben als Gebrauchen gelegen ift. Vielleicht schenft mir Gott einen jungen Freund, wie mein Dill war, ober bringe ihn bald wieder zurück, wenn er noch

lebt; benn fein Stillschweigen macht mich von Lag ju Sag unruhiger-

Ich bente, die Fürstin wird an den 21 Deften genug haben. Bicht für fie, sondern für einen mir viel naberen Freund muß ichmein eigenes lettes Exemplar der Dirtenbriefe abtreten, und beruhige mich beshalb mit Ihrer geneigten Anerbietung zum Behnfe der neuen Ausgabe.

Ich habe wirklich schon mehr als einmal baran gebacht; auch an berg batte es mir nicht gefehlt, Sie barum anzufprechen. 36 babe aber immer geglanbt, baf bie Ocheibe. wand unferes Gefdmade ju groß mare. Dict nur Verfins, fonbern auch Petron find meine erften Lieblings = Antoren gewesen. 36 habe febr fpat ben Dorag tennen gelernt ... und ich habe ibn Jahre lang in einem Angeobne feiner mube werben ju tonnen, Tag für Tag wiederholt. Ungeachtet ich alle brep ausgefdwist, fo baben fie boch in meine schedia Lucilianae humilitatis vielen Ginfing gehabt und mich auf die effectus artis severae und die Sandhabung atrocis styli aufmerkfam gemecht.

Es ift får mich wirflich eine herfulische Arbeit gewesen, was ich von 59 bis 83 geschrieben, burchingehen, weil fich alles auf bie wirflichen Lagen meines Lebens bezieht,

auf Augenblide, faliche, ichiefe, verweltte Eindrude, die ich mir nicht zu erneuern im Stande bin. Ich verfiebe mich felbft nicht mehr, ganz anders als damals, manches beffer, manches schiecter. Was man nicht verfiebe, läft man lieber ungelesen, und sollte anch ungeschrieben sepn, und noch weniger als geschrieben wieber aufgelegt werden.

Dennoch wünschten bie bamaligen Soben weiefter ber neneften Litteratur eine nene Auflage ber focratifden Denfwurdigfeiten, bie ich gefdrieben batte obne andere Quellen als bes Thomanus Ueberfetung bes Charpentier und Cooper's Lebensbeschreibung bes Gocrates. Bie mir aber ben Lefung bes Blato in Muth gewesen, bavon ift Ding mehr als einmal Benge gewesen, gefeht auch, baf es mir wie ben Unslegern ber Aboftognomie bes Donbes gegangen, und ber halbe Blato eine Biebererinnerung meiner focratifden birngefpinfte an fenn ichien. Diefe gang entgegengefesten Wirfungen auf mein eigen Gemuch und bas Urtheil ber Recensenten find wenigftens für mich Uhnbungen für die Energie ibres sureidenben Grundes fomobl bom Werth als Unwerth meiner Arbeiten , und daß felbiae nicht vergeblich gewelen find.

Ich bin einmal an Sartfnoch verhaftet, und will alles thun, mein Wort ju balten.

An meinem Ramen ober Anf ift nichts gelegen; aber Sewissens halber tann ich weber einem Berleger noch dem Publico zamuthen, unverstäubliches Zeng zu lesen. Sott versteht mich, sagte, wo ich nicht irre, Sand vonligstens der ich möchte mich doch anch wenigstens verstehen, und mein Rächker. Bon den Zween (Kant und Berens) hat mich letterer sast zu innig verstanden, wovon ich noch ein kartes, schriftliches Document in Haben zu haben glaube. Daß alle gleich viel verstehen sollen, ist unmöglich; aber doch jeder etwas und nach seinem Maß, das er selbst hat, und ich ihm weber geben kann noch mag.

Wenn Sie alfo, höchtinehrender Freund, fich wie Birgil an dem stercore Ennii nicht ecteln noch granen laffen, so halte ich Sie beym Worte, und fame es auf einen Berfuch au. Daben Sie die socratischen Denk, würdigkeiten, so übersende ich Ihnen von jedem Abschnitt ein Berzeichnist der Drucksehler, Correcturen und Anmerkungen, die Sie sich die Mühe geben würden, in Ihr Exemplar einzutragen oder damit zu vergleichen, und ich bate mir bloß eine kleine Rote über jede Stelle aus, die Sie nicht verfänden, um wenigstens mir selbst darüber Rechenschaft geben zu können. Daben Sie keine socration

fcen Denkwurdigkeiten — fo ift dieß eine conditio sine qua non für mich. Denn fann ich nicht vom Ep anfangen, so fommt es nicht zu den Aepfeln.

— 3ch habe bie Quellen bes Spinoza, ben Cartes und hobbes icon Wochen lang vor mir liegen; weber Zeit noch Luft.

Obne mathematifde Biguren findet feine mathematische Methode Statt; und bas ift für mich eine mathematische Wahrheit, gleich ber, daß jebe Große fich felber gleich ift; aus Bor. tern und Erflarungen laft fich weber mehr noch weniger herans bringen, als jeber barein les gen will ober gelegt bat. Die gange Gemif. heit ber Mathematif hangt von ber Ratur ihrer Oprache ab, ble Rothwendigfeit aller , Beweife, bon ber poetifchen Liceng, metapho. Afche Puncte, Linien und Glachen gu benfen, bie phpfich unmöglich find. Bas Demofibenes actio, Engel Mimit, Batteur Rachabmung ber fconen Ratur nennt, ift får mid-Sprace, bas Organon und Criterion ber Bernunft , wie Poung fagt. hier liege reine Bernunft und jugleich ihre Eritif - und die emigen Grangftreitigfeiten merben fo lange mabren, bis die Sprache aufhoren mit Beiffagungen und Erfenntnif.

Die gutige Fran Rriegerathin thut mir ju biel Chre, wenn fie mich eines B. Patriotis.

mus fabig batt. Es war teine Engelzunge, Die ich mit Punfch tupelte, fondern ein un, rubiges Uebel voll tobtlichen Gifts, wie S, Jacob fagt: durch fie loben wir Gott den Bater, und durch fie fluchen wir den Men-fchen nach bem Bilde Gottesgemacht.

# 360. An grang Budels gu Bunfter.

Ronigsberg ben 22ten gebr. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschere Sohn, Das Liebesverhaltniß Ihrer eigenen Wahl wird für mich immer interessanter und inniger, je mehr ich von Ihnen selbst lese. Sie haben sich alle Berdienste eines Erstgesbornen erworben und mich erst in den Stand geset, ein Bater meiner Kinder zu sepn, aber diese und mich selbst in die Furcht einner desto größeren Berantwortung und in das sanste Joch einer desto gewissenhasteren Trene und ausmertsameren Gegenliebe.

Ihren fleinen Brief vom 7ten Janner habe ich am letten erhalten und den erften Monat des laufenden Jahres mit rechter Ceelenfrende beschließen können, mit besto mehe Unruhe und angklicher Ungeduld aber das mir angemeldete Schreiben erwartet, hanptsächlich für Ihre Gesundheit besorgt, gemäß Ihren eigenen, Lavater's und Rienter's Anzeigen, hiernacht får Difberftanbniffe, Die menfclicher Borficht unbermeiblich, oft Bertzeuge einer gottlichen Borfehung find und zu unferem Beften bienen muffen. Ein abnliches Stillschweigen ans Duffelborf mit abnlichen Beforguiffen.

Den ibten erhielt ich Antwort von Jacobi, ber Sie errathen bat und ben ich als Ihren Areund vorausfeste. Ich murbe badurch erleichtert und fdrieb mit berfelben Doft jurud. Um I gten in aller Rrube abericidte mir mein biefiger Areund Jacobi Ibre Ginlage. 36 freute mich febr , ben Abend porber meiner mittleren Tochter jur Gefellicaft Pillen eingenommen an baben und baber ju Saufe bleiben ju muffen, um fogleich antworten ju tonnen. Schrieb and flugs in einem Enmmel von Beitfoweifigfeit und Rurge - amant alternae Camoenahm an einem barunterlaufenben malo domestico weiter feinen Antheil, als bag ich meiner Sandmutter ben vollen loba auszahlte, um ihre Magt aus bem Saufe jagen ju tonnen; bie Magb war aus bem Danfe , und the ich es mir verfah , fieht ein Baft por mir, ber Sofmeifter aus Grabenthin , Dr. Scheffer, und bittet fic auf eine einzige Racht Berberge and, bringt ein Paar Rarpfen und einen Safen mit. Gein einziges Gefcaft war Conntage Morgens, einem unferer Minifer

feine Aufwartung als Candidatus Ministerii in machen und pracis Mittags folechterbings mieber abjufabren. Sonntags Morgens gebt ein jeber feiner Wege, mit wieberbolter Mbrebe, baß unfer Mittag pracis um II Mbe fertig fenn, und er nicht einen einzigen Mugenblick von seinem ersten Borfate abgehalten werben folite. Im Bege ju Jacobi, ber mich gu Dittag gewiß vermuthet hatte, werde ich pon einem Boten meines alten Berlegers. gemefenen Lotterie = Directors, jegigen Bapiermullers, Schriftgiefers und gandjunters an Trutenan, auch Buchbruckers ju Marien. werber , Drn. Ranter , angerufen , um mir gu melben , baß fein herr in ber Stadt fep, ben ich lange nicht gefeben, und nothig mit ibm au fprechen batte. Da ich aus eines alles unternehmenden Mannes Munde erfuhr, bal er wegen bes gefallenen tiefen Schnees biet por Anter liegen muffe, eile ich aus ber Colofe firche, mo Scheller auch ansprechen wollte, mit ber feften Entichliefung , biefem feine Mb. reife aus bem Sinn ju reben , und ihn noch eine Racht bis auf ben andern Morgen auf. anbalten. Meine unterwegs barüber gehaltenen Soliloquia waren alle verloren, und ich erfuhr mit rechtem Berbruß, wie ich gu Daufe fam, baß er ohngeachtet alles Burebens eine Biertelftunbe jubor, ohne etwas genoffen

sber mitgenommen zu baben, mit einem polnifden Abichiebe, wie man man bier fagt, auf einem einspannigen Schlitten abgefahren Um meinem Berbruß Luft ju machen, wuste ich fein ander Mittel als einen großen Brief an meinen Anaben, viefleicht ben lete ten, ben er bon mir erhalt, weil er in ber Differwoche ju Soufe fommt, anzufangen, får bie morgende Boft Bu gutem Glud famen brep Freunde einer nach bem anbern, mich einige Stunden ju gerftrenen , Ranter , ein Jube, und Profeffor Rrand, ben ich lange nicht gefeben und ber ben Ropf boll bon Gebanten aber bie Umtstreue batte, bem ich ein ander Motto: Thu beine Bflicht, und ton fe nicht, jur Umts - Rlugheit entgegen fegen muß. te. Matth. XXIV. 45.

Bergeben Sie es einem so hauslichen alten Mann, daß er Sie an seinen Deerd und Rüchenseuer versett. Auch hier find die Gotter, sagte der mir liebe Peraklit benm Besuch einiger Abgesandten. An dieser kleinen Welt hab' ich gnug, und fie ist das einzige Observatorium, von dem ich die große zu beurtheilen im Stande bin, die ich nicht kenne, und für die ich mich auch nicht schiete. Um Sie die ganze Perrlichkeit meiner Schwäche sehen zu lassen, wunsche ich Sie hier, und frahe in meinem Perzen, wie ein Dahn auf seinem

Berge, nach Ihrer endlichen Erflärung, von ber mein Entschluß abhängen wird.

Altes zufällige ift zweydentig, und ben solchen datis ift kein anderer Schluß möglich als ant, aut — Ihre Rengierde einen Menschen zu sehen, dem Sie Ihr Entbeheliches, wie Sie es nennen, aufgeopfert, kann so groß und so kark nicht sehn, als mein philosophis sches Bedürfniß im phykschen und metaphysischen Berftande — die Hand, durch welche Gott mein Alles, das schon verlorne Allemanier händlichen Gusge, Auche und Frende auf Einmal wieder hergestellt, durch ein, meinem tiesen dunkeln Glauben und Unglanden entsprechendes Wunder und Zeichen — diese hand wenigstens zu sühlen und zu drüschen.

Ihre eigene Beforgniß wegen Ihrer Gesundbeits. Umftanbe, Lavater's Zeugniß, Sie das zweptemal kann erfannt zu haben, und auch Klenker's Wink in einem Brief vom 27. November, den ich erft am Nenjahrstage erhiele, aber Ihre sehr geschwächte Leibeskräfte, machten mich eben so dringend, Ihnen zuvorzukommen und alles von meiner Seite anzuwenden, um keine Zeit zu versaumen. Auch hatte das abersließende Delmaaß meine halbverloschene Lampe in eine eben so numäsige Glut, und meine Lebensgeister in solche Gährung gebracht, baf mir feine Dauer in boch ichien, einen Sprnng in magen. Eine Gefundheitereife, meinen Derber noch einmal au feben , feine Ramille und Claudius von Verfon fennen an lernen, und meine beiben Gottesfinber benn in meinem Baterlande babe ich feine -Diese Meise mar eine Mine, an Der ich Jabre lane gegraben, und ben Gebaufen baran foon gang anfgegeben batte. Auf einmal erwachte biefer eingeschlafene Riefe. Weil bie Unternehmung einer fo weiten Reife, die ich unbeholfener Mann, ber icon bren Mufalle bes Vobagra gehabt, aber bas vorige Jahr babon verfcont geblieben bin, gern in Gefellicaft meines Sans Michael thun mochte, bas fcmerfe von jenen beiden aut aut fo that mir eine fo alte Lieblings . Thee wirkliche Dienste, und meine Ciubildungsfraft pflugt gern mit biefem Ralbe auf ben außerfen Rothfall. Done ben biefen Gedanten eimer Leichtfertigfeit mir bewußt, ober eben ein Oflabe meines Borts in fenn - ift and ber mir Ja, ja, und Rein ift nein, wie bem iebem ebrlichen Mann.

Ihr erfter Brief war hloß für mich ein auffallendes Experiment electrischer Annten. Weil ich überhaupt ein wenig mittheilend bin und gegen mein eigen Urtheil mistranisch — so gab ich, mit Burüchaltung bes meinigen,

meinen vertrauteften Frennben Ihren erften Brief ju lefen, ohne mich baraber in munbern Daß fie weniger Antheil als ich felbfe daran nehmen. Ihren aweiten Brief mußte ich, well ich reinen Wein und offenen Saubel liebe, bem Manne, ber all mein baares Bermogen in Sanden bat nnt den ich ju meinem Unterhandler ben ber Bant brauchte der Bflegmutter meiner alteften Tochter auch ihrem leiblichen Bruber, boch obne Inbalt der Beplage, mittheilen. Der britte und alle folgende Briefe bleiben por Jebermanns Mugen -berfiegelt und berfchoffen, und ich eigne mit felbige particularissime ju nub privatissime. Rach ben zwen letten boffe id und wunfche ich, bag Ihre Gefundheit Gie nicht an der Ausführung Ihrer ichen in pette beichloffenen Reife binbern , fonbern lebtere dielleicht jur Beforberung ber erften gebeiblich und gefegnet fenn wird.

Ich findire Ihre Briefe, wie Sie schreiben meine Blatter findirt in haben. Sie schreiben mir Rathsel, geben mir aber and ingleich den Aufschluß zu den meiften. Ich erwarte das übrige von Ihrem Dauptbriefe, in bessen Gange ich ungeachtet meiner Unges duld ungern fibren möchte.

Mile Ihre Urtheile über Menfchen und Sachen find feine Rathfet fur mich, fondern

3bre Buft zu reifen freut mich. als ob ich mit 3b. nen reisete; bie Freude, Sie gu feben, wirb auch mir neue Jugend geben. D wie viel ift gefchehen und über. fanben, feitbem wir und nicht gefehen haben! Aber, liebfter b., mit Ihnen nach Duffelborf ober Dunfter. wie mir Jacobi bieroglyphisch anbeutet, zu reifen, ift mir unmöglich. Richten Gie fich alfo mit Ihrer Reife fo ein, bağ wir uns bier feben. Die Urfache meiner Richt. Mitteise ift ehehaft; weil ich nämlich mit meiner Rrau und einigen Rinbern burchaus ins Carlebab mus. und biefe Reife weber aufgeschoben noch erfest werben Zann , obgleich ber gute Jacobi bagu allerlen Droiecte ersonnen bat. Wir tonnen uns auch hier ftiller mit einander freuen und gufammenleben. Groffnen Sie mir alfo aus ben Schaben Ihres Bergens etwas weiteres von ihrem Buge, fobalb Sie tonnen, und ich werbe mich barnach einrichten.

Unser gewesener Kammerherr v. Sedenborf (ber einige meiner Bolkslieber componirt hat,) ist vorige Woche als Preussischer Sesandere im Reich, von Bertin zurückgekommen. Er hat mit Mendelssohn gesprochen, der auf die Fortsehung der Ideen sehr begierig ist, und ihn barüber ausfragen wollen, wohin die Sache Laufen werde. "Er fürchtet, er fürchtet, daß Schwärmerm dahinter stede, und daß ich am Ende ein Flämunden ausstellen werde, das, wie er gesagt, nicht für und ist." Er hat gemennt, alle Christen seiner Schwärmer;

#### Bon Berber.

Beimar ben 28ten Febr. 1785.

Liebster Areund und Gevatter, Ibr lang erwarteter Brief Kam mir febr erfreulich, und fiebenfach erfreulis der, ba er fo gute Radrichten enthielt, von benen ich awar sum Boraus burch Trabition etwas wußte, aber boch fcwleg, theils weil es mir gebeim anvertraut fenn follte, theils weil ich billig von Ihnen bas erfte Bort boren wollte. 3d ertlarte mir inbeffen auch bieraus, und aus ber freudigen Befturgung, in ber Gie fenn wurden , Ihr langes Stillfcweigen. Run, Gott hat alles wohl gemacht; und wenn ich bie Bertettung ber Umftanbe betrachte, wie Bucholg barauf tommen mußs te, so wird mir ber Ringer ber Provibens noch fichtbas rer, bie Welten zusammenspinnt, und aus ihnen Thau ber Erquidung regnet. Bie wir uns icon ben ber erften Radricht hieruber gefreut haben, bebarf teiner Worte, ba wir, wiewohl auf eine so untraftige Beisfe, in der Stille all Ihr Beiben mitfühlten, und bie Laft, bie Sie trugen, ben jebem Gebanten an Sie mir aufs herz fiel. Run nochmals, Gott bat alles wohl gemacht. Es ift mir feit biefer Beit fo leicht ums berg, ba ich auch rings um mich sebe, wie Gott über und gegen Menfchen - Erwartung Alles fchicft und wenbet; Es tommen Beiten ber Erquidung, wann und woher fie niemand weiß; laffet uns ihm alfo trappen und glauben;"

Samann's Schriften. VII, Ih. 15

fer nufers 3. mich ju feben, und bie Berunterlaffung ber garftin ju meinem Gefchmact. Rechtfertigung beffelben, jenigen Bunichen und Bedürfniffen - gefest werbe, tounen Sie fic leicht borftellen, ba ich nichts in und an mir finde, bas folche gunftige Borurtheile beantworten fonnte. Gie haben mir in Ihrem lebten Schreiben auch ben Eroft entzogen, an Ihren Sauptbrief gedacht ju haben, bem Sie mir in jedem Ihrer borigen Briefe Doffnung gegeben. Gott Lob, bag Ihre Rrant. beit obne Schmerzen ift! Borigen Sonntag Laetare erhielt ich einen Brief bon meinem D. Limbnet aus Salle. Er benft nicht an feis ne Mbreife, mobl aber an eine Luftreife jur Offermeffe. Bas ich an eben bem Sonntage über Matth. XIX. gebacht babe, muß ich Ihnen mittheilen. Ich babe auch bieweilen noch einen boberen Sinn gefucht, balte aber jest ben nachken fur ben bochften ober boch genug.

Der herr verwies feine Bersucher auf die Genesin und den Ursprung des Schestandes — Die Jünger machten daraus einen Schluß, der auf einer andern Seite jener Urfunde wiedersprach. Dort hieß es: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sep — Die Jünger schloßen: es ist also nicht gut, ehelich zu werden. — Allerdings, nicht gut für Berschnittene. Diese Wahrheit ift einleuchtend. Es

ich glaube, weil imm ber Pfelt Ihres Bolgathe noch gwischen Hell und Ptelich fiben mag. Es ift senderbar, daß die Metaphy fiter, wie Ihr Aant, auch in der Ces schichte keine Geschichte wollen und fie mit derifter Stiem so gut als aus der Welt leugnen. Ich will Fener und Golg zusammentragen, die historische Flamme recht groß zu machen, wenn es auch abermals, wie die Urkunde, der Scheiterhausen meines philosophischen Gerüchts sens sollte. Laß sie in ihrem kalten, leeren Sis-himmel speculiven!

361. An Frang Buchole au Bunfter,

Ronigsberg ben gien Mary 1785. Auf bem Bette,

Mein anderwählter, mein gemunschter Sohn, Ihren lieben Brief vom 17ten habe ich den 5ten d. M. erhalten und ein Paar Stunden porher einen von unserem Jacobi and Duffeldorf, worin er mir meldet, daß Sie "ihm anch geschrieben, sich als den Mann bestannt, aber jugleich gebeten, die Kurftin darüber in Zweifel zu laffen." Der furze Brief ift nur ein Umschlag zur Mittheilung der Abschrift eines besto größeren und längeren, den die Fürstin an ihn über mich und mich allein geschrieben. In was für ganz natürliche Berslegenheiten ich durch den zuvorfommenden Eisen

fer unfers 3. mich ju feben, und bie Berunterlaffung ber Burftin gu meinem Gefchmad. Rechefertigung beffelben, jegigen Bunfchen und Bedürfniffen - gefest werbe, tounen Sie fic leicht vorftellen, ba ich nichts in und an mir finde, bas folche gunftige Bornrtheile beantworten tonnte. Gie haben mir in Ihrem lebten Schreiben auch ben Eroft entgogen, an Ihren Sauptbrief gebacht ju haben, ju bem Sie mir in jedem Ihrer borigen Briefe hoffnung gegeben. Gott lob, baß Ihre Rranf. beit ohne Schmerzen ift! Borigen Sonntag Laetare erhielt ich einen Brief bon meinem D. Lindnet aus Salle. Er benft nicht an feie ne Abreife, wohl aber an eine Luftreife ane Oftermeffe. Bas ich an eben bem Sonntage uber Matth. XIX. gebacht babe, muß ich 96. nen mittheilen. Ich babe auch bieweilen noch einen boberen Sinn gefuct, balte aber jebt ben nachften fur ben bochften ober boch genue.

Der herr verwies seine Versucher auf die Genesin und den Ursprung des Chestandes — Die Jünger machten daraus einen Schlus, der auf einer andern Seite jener Urfunde wis dersprach. Dort hieß es: Es ist nicht gut, daß der Wensch allein sep — Die Jünger schloßen: es ist also nicht gut, ehelich zu werden. — Allerdings, nicht gut für Verschnittene. Diese Wahrheit ist einleuchtend. Es

giebt aber bret Mwien bon Berichnittenen. Einige werben icon ans Mutterleib unvermb. arnb geboren - wie es blind geborne giebt, und bergleichen find wohl bie feltenften. bere werben bon Deniden berichnitten. Dies gefcab mobl nicht int itbifden ganbe, aber' befto mehr im gangen Deient, wo eine folde Berftummetung jugleich ju großen Ehren . und Soffetten aualificitte, Die für ein foldes Dpferi fcablod bietten.: Die britte Wet find biefenigen, weiche fich felbft verfcontten baben um bes himmelveiche willen. Dhnaeachtet Mefaias LVI. 3-5 foon son bee Glucfelige feit foider evangelifd - verfchiltenen geweife faut batte, muste bod bas Seisftverfdneiben um bes himmelreiches willen ein Wort fenn ;: welches fein judifder Roof noch judifder Gefomut zu taffen im Stunde war. Sein rechtes Auge ausreifen, feint rechte Dand ober Auf. abbanen, Connte nicht fo bart in ihren Obren fenn, meil ihnen, meines Biffens, nicht einmal bie Bertigmmelung ber Thiere erlaubt ift, und fruitbate Chen mit rechter Giferfuct von ibnen arfdåin murben. Dem Apoftel Banlus murbe es gegeben , biefes Wort feines Deren eigentlich ju faffen fund ber Gemeine ju Rorinth : I. VII mittutbeilen: Es ift dem Menfchen gut, bas an: Lein Beib berichte - und bieß gange Rawitel ift ein Commentarine voller bibactifden

Beisbeit über ben Some Christi. Sich felbst verfcneiben, erflart Banins: wenn fic jemanb feft pornimmt, weil en ungelwnngen ift unb feinen freven Billen bat, und es in feinem Bergen beschieuft, feine Jungfranschaft fo bleiben zu laffen. Bie Dofes ben Scheibe. brief einführte um ber Jinben Bergene Date tiefeit willen, fo rieth Baulus sum Chiibat an, burch fein eigen Bepfpiel und Grunbe um ber bamaligen Woth millen. Bu mas, für abidenlichen Granein und , Misbranchen bet aber bie Beiligfeit bes ehelofen Lebens Unlag. gegeben , und zu was für einem boben Abeal unfers mit. Ebrifto in Gott verborgenen Bebens bat eben berfeibe . Apoflet ben Cheftanb. aufaerichtet!

Bach diefer Stellung der Begriffe finde ich in der Eintwort Jesu eine folche Einheit, Bostftandigkeit, Bandigkeit, einen so leichten lien bergang oder vielmehr Schwung vom Naturtichen aufs Geistliche, ein solch genaues, harmonisches Werhältnis somohl zu dem, was schon in einem alten Propheten geschrieben ftand, als zu dem, was von dem jüngsten Upostel noch geschrieben werden sollen, das ich keine Bengierde nach einem höherem Ginn mehr branche. Denn damuis wan es weder Beit zu saffen, weit der Branzigam ben den Jüngern war,

74.

noch weniger an Berfchneibung ju benten, als mit einem : capiat qui capiat!

Ich weiß nicht, in wie weit dieses Sie befriedigen wird. Diese Stelle hat immer meime Ansmerksamfeit auf fich gezogen. Meine Darfiellung entspricht nicht einmal recht meimen eigenen Eindrucken; wie den Ihrigen,
manschte ich zu wissen.

Den zoten.

Ich wurde geftern bon Besuchen und inlest burd einen unerwarteten Brief aus Beimar unterbrochen, ber auf meine Lebensgeifter, nach einem von allen fieberhaften Unwanbelungen und Rrampfen faft gang fregen Sa. at, und auf meine Rachtrube ein wenig Eingriff gethan. Mit meiner Befferung geht es Gottlob Berg auf, boffe mit bem Eube ber Boche aufinkeben, babe mich bisher auf Dabergrube und Rummelfuppe eingefchranft, feit imen Tagen wieder Brod in effen angefangen. Derber und feine warbige gran bezengen mir beibe ihre Mitfrende fo herglich, fo innig, als wenn fie ihnen felbft widerfahren mare, und find baburch in ihrer eigenen Lage fo aufgerichtet, fo geftarft, fo erleichtert, bas ich durd unfer fomvathetisches Bechfelgefühl ungemein gerührt worben bin.

Eine Leidenschaft, ber Sie, mein anderwablter, mein gewunscher Gobn! ben Rrieg , autundigen mochten, fo menfolich, fo philosophisch fie auch ift, hat auch vielleicht in mich gewirft — und noch eine Leidenschaft findischer, weibischer Seelen — Ungebulb!

Ich möchte vor Ungebuld und Rengierde mie Ihnen feibst einen Rrieg aufangen über die Auslegung Ihrer eigenen Worte. Ihe Lopf und herz find mir gleich ben Reihen zu Mahanain.

Ich halte mich mit Eroft und Juversicht und freudigem Muthe an den Mann, an den Sie mich wegen weiner abzulegenden Rechnung und Danfbarkeit weisen. Er laffe Sie die Seligkeit des Gebens, nach einem seiner von Paulo ausbewahrten Sprüche, nicht nur reichlich, sondern auch lauter und unbetrübt schmecken und lange genießen —

Gott fegne Sie mit den Zeichen und Wundern Seiner Liebe, wie er durch Sie an mich gedacht und das heer schwarzer, angstender, fressender Sorgen mit einem Reihen suffer, leichter, heiterer, unterhaltender Sorgen abgelöst hat !

— non ego perfidum

Dixi sacramentum; ibimus, ibimus

Utcumque praecedes supremum

Carpere iter comites parati.

362. In Bifette Reinette Samann.

Ronigeberg ben 19ten Darg. 1785.

Mein gutes, filles, fittfames Balm . Sonn. tags = Rind , Das warft bu mir ben beinem lettem Befuche, und feit bemfelben babe ich mabrend meiner gangen Kranfheit unter biefem langen Sitel an dich gebacht. Dabe gefern und beute ein wenig aufaufteben verfucht, in ber hoffnung, daß es morgen beffer bamit gehen wird. Dat die gnadige Baroneffe nichts bawider, und giebt bir Erlanbnif, und haft du felbft guft, fo mirb es uns affen lieb fenn, bich morgen ben und ju feben. Sep aber fo aut und bring mir bein Schreibbud , jur Deobe beiner Anfmerksamfeit, mit; auch bitte bir einige Muficalien fur unfer neulich geftimmtes Clavier aus. Rannft bn ju Buß fommen, befo beffer; wo nicht, fo wird eine Diethfus iche beforgt werben. Meine ehrerbietige Emg pfeblung an bie gnabige Baroneffe, nebft meie nen beften Bunfchen und Grafen fomobi an bie alte Mamfell, als an alle biejenigen, welche bu bas Glud genießen, ju beinen Arenndinuen und Gefpielinnen ju haben. Gott feane bid, meine liebe altefte Sochter, nub fcente bir ein gehorfames, williges Der jur Rachfolge alles Onten , und jum-balbigen BorLeffing's und Mendelssohn's, und ver Rachbarfcaft feiner Lage, und alles übrige, bas Sie and icon wiffen. Bas bie fürftliche Epifo-De betrifft; babe ich nunmehr alles mir nothis ge Licht burd unfern Rreund erhalten. Ansehung ber hanptperfon aber warte noch' immer auf eine nabere Erflarung jur Undfunft, bin noch bis auf biefe Stunbe um feinen einzigen Gran fluger, und beko beforgter, ben großmutbigen Dann eben fo biel Berlegenbeiten ausgesett ju baben, wie er mich. Binfe einzutreiben und ausmarben , baranf verftebe ich mich noch; aber als ein finger Sausbalter ein Capital ju vermalten, ficher unterzubringen, und wie ein frommee und getreuer Enecht damit ju wuchern, dason verkebe ich nichts, und werbe es taum in meinem Leben lernen. -

Deme vor brey Monaten brachte ich meisme altefte Tochter zu meiner alteften Freundin, ber Baroneffe von Bondeli, gegen das Gutachten meiner beiben Freunde, hippel und Scheffner, welche den Aufwand für aberfläffig und zu ftart hieltein. Mein gewagter Berfuch that inder nicht leid; fondern ich sie meite Frenden den Trieb dieses Madchens, sich zu bilden und bilden zu laffen. Sie ift die neunse in einer ausgesuchten Gesellschaft abelicher und bürgerlicher Madchen, und die beiden

benden Gang, von dem mir der Ropf rancht, des Schwindels entschlagen zu mussen) sonderw Standhaftigkeit, die Wege der Vorsehung und entscheidende Umstände ihres Wohlgefallens ruhig abzuwarten. Wie manchem der lieder Subsath länger wird als die Woche, so ist das Stüßigen, Schweigen, sich enthalten, vielleicht eine schwerere Lection und saurere Arbeit als das ewige Wirken, Schaffen und Schwaßen — die einzige Theorie von den Under Sautes vielleicht ein köslicheres Ep als die zahlreichen ausgebrüteten Theogonieen.

Ich habe Jahre lang wie ein Maulwurf beran gearbeitet, eine Reife ju meiner Gefundheit und Erholung nuternehmen ju fonnen, und um Sie noch einmal ju feben. De ich alle hoffnung batu icon aufgegeben batte und mich bem traurigen Schickfal unterwarf. ther an vermobern, murbe biefer bennabe erlofdene Runfe wie burch einen Wetterfras wieder aufgewedt und angegundet. Bu ber ebenfo natftelichen Gehnfucht, meinen unbefannten Bobitbater fennen ju lernen, fam eis ne angiliche Beforanis, bag feine fcmache Gefundbeit ibm feine fo weite Reife ertauben marbe, und meine Ungebuld, biefer Ungemach. lichfeit auveraufommen. Chen fo jufallig fing Sch bier ber fur mich fo intereffante und innige Briefwechfel mit unferm Jacobi an, wegen

britte Sand erfahren. Menbelsfohn fon feine Berlegenheit swiften bem Prediger bes gureidenden Grundes (Odulg) und bem in ber Buffe, mit ber Lage eines Chemannes veraleichen, ber bon feiner Frau wegen Impotent, und feiner Dagt megen Schwangerung angeflagt wirb, und beiben genothigt if Recht ju geben. Wenn mir ber Ropf aufgeranmter ware, fo liefe fic aus biefer Sage etwas über ben brenfachen Gefichtspunct ber bentilirten Rragen , und ebenfo verschiedenen Stand. munct ber baben intereffirten Schriftsteller her, ansbringen. Aber ohne nabere Beranlaffung wird es wohl auch hier fur mich am beften fenn: manum de tabula! Souff habe weiter nichts von meinem Ocheblimini gebort, bem es immerbin wie dem Beigenforn im Evangelio geben moge!

Mit dem herzlichsten Dank für den innigen Antheil, den Sie an meiner Antorschaft nehmen, bleibt es bep dem jüngsten Titel, bis mir ein besserer einfallen wird. Das provinzielle gehört wie das individuelle zum Charafter meines barocken Geschmacks, den ich wohl nicht zu verlengnen jewals im Stande sepn werde. Wird die ganze Sammlung, falls sie zu Stande kommt, nicht wirklich ans lauter Diminutiven bestehen? aus Moos, das an der Wand wächst?

Lanten (wie fich die Baronesse und ihre Frenzdin, ein Fräulein von Morstein, welche zu der Eleinen Gemeinde der Socinianer gehört, aber sich hier zur rasormirten Lirche hält, von ihren Rindern nennen lassen,) Muster ihres Geschlechts, durch Lectur, Einsichten, Talente, und noch mehr durch Erfahrungen des Arenzes und die guldene Prapis gebildet von Grund aus zum täglichen Wachsthum im Guten und Wohlthun.

Daß ich den Wohlthater meiner Kinder,
— benn ich rechne mich selbst nicht mehr, und
wenn sie wachsen, will ich gern abnehmen —
von Grund der Seele zu schanen wünsche,
können Sie leicht erachten. Aber, Er hat's
angesangen, und nicht ich; ihm will ich auch
die Waßregeln, Weg und Bahn des Ansganges anheimstellen. Ich werde keinen Angenbliet versäumen, Ihre theilnehmende Freundschaft zu befriedigen, sobalb ich nur selbst
so viel Licht habe, um meine eigenen Schriette nuterscheiben zu können. Ich wänsche Sie
nicht anders als in Ihrer Probstep zu sehen
und uns einander da ganz zu genießen.

Ein hier sudirender Jude, Ramens Enchel, hat aus Berlin einen Einfall des Menbelssohn mitgebracht, den ich nicht von ihm felbst, ungeachtet er mich schon einigemale befucht hat, sondern erst diese Woche durch die Linken verbungen, bas ich mit ebenso viel febendiger Ueberzeugung , als fonft dunfler Abndung ausrufen fann : Gelig find bie Armen! Mir ift bor ben Taufdungen ber Rabe und Rerne fo angft, daß Sie vielleicht, anfatt bes aufriebenen gludlichen Rreundes, ben Sie erwarten, auch nichts anderes als einen Vultejum Menam - scabrum intonsumque und irrenden Ritter trauriger Gefialt an mir finden werden. - Doch ber himmel wird Ad von feibft wieder aufflaren, und fcwarze Gewolfe ins Rlare und Liquide und Beitere bringen. Der uns giebt leben und Gebiut, wird auch bes lebens Dangel ans. fullen , und bom Seufgen und Beidren unfe rer langen Beile erreicht, und beiben an feiner Beit geben, mas uns boch erfrent und ibm jur Ebre gereicht.

364. An Frang Buchole gu Dunfter.

Ronigsberg ben 4ten April 1785.

Mein ausermählter, mein gewünschter Sobn, wie die Mutter des Königs kammel, balt sich meine Muse an dieses von Ihnen selbst mir gegebene Berbaltniß, welches je langer je mehr meinem herzen Genüge thut, wenn gleich dieses Geräthe eines thörichten hirten bisweilen meinem eigenen Urtheil und

Run, mehr kann ich nicht schreiben, alter, lieber Frennd, mit meinem matten Ropf. Was an Ofterfrenden gesehlt, ersehe Gott besto reichlicher durch Pfingsgaben, Ihrem dies jährigen Wotto und Text zusolge — durch ein reines Herz, einen neuen, gewissen und frendigen Geist. Wenn es noch reine Frenden hienieben giebt, so haben sie wenigstens mit den irdischen, schmuhigen Wetaken nichts zu schaffen. Erwerben, haben, Erhalten. Anwenden und recht Branchen sind mit solchen Warcha - Gorgen und Wühen, Verfolgungen, Versachungen und Zerstrenungen, und ich möchte sas sant des fassen, Ansechtungen zur Rechten und

mente mit mir ju machen, welche ich fo oft gleich einem Argte, ber fich nicht felbft gn belfen weiß, mit jedem ber mir in den Burf tam, versuchte, indem ich bloß bie Erfahrung meines eigenen Elends anzuwenden und mitautheilen suchte. Mit eben ber Bahrheit, momit fic St. Vaulus eine unzeitige Geburt nannte, fab ich mich felbft als eine große Binbelpuppe an, die noch immer auf ein, ich weiß felbst nicht mas fur ein, Bunber feiner Entwicklung, Ausbildung und lebenermeckender Liebe feines Pygmalion ohne Soffnung gehofft. Sollten Sie ber Jungling fenn, ben Gott baan anegeruftet, mich alten berfeinerten Gotrates - Wenigfiens wollen wir und ben unferer leiblichen und perfonlichen Bufammen. funft weber heucheln noch fcmeicheln, fonbern Bahrheit foll unfere Frenheit ober die Rech te bes Eigenthums untereinander enticheiben.

#### 365. An Berber.

Ronigsberg ben 14ten April 1785.

Serglich geliebtester Freund, Sartfnoch if borigen Frentag angefommen. Bon den vier Exemplarien der Grundlegung der Metaphysit der Sitten, die an demfelben Tage aus Salle für den Verfaffer angefommen find, hat Sippel eines erhalten. Sonntags fruhe, da eben

Seichmad anstößig vorkommt. Die Verhältniffe der Natur find mir inniger und verftändlicher, als die gesellschaftlichen, und ich weiß kein natürlicheres, welches dem ganzen Spstem meiner Empfindung und Sympathie so ganz angemessen wäre, als dassenige, welches sich auf Ihren eigenen Einfall bezieht, den ich lieber Eingebung nennen möchte.

Borgeftern erhielt ich Ihre erwartete Buforift bom 18ten b. Die eingeschloffene Silbonette war bas erfte, mas mir entgegen. fiel und meine Aufmerkfamkeit auf fich jog. Die Sie allen meinen Bunfchen juborfommen und felbige 'errathen tonnen! bachte ich ober rief ich aus. Go febr mich ber Ropf interefe firte und mich fur fic einnahm, fand ich boch ben allem meinem Mangel eines phofiognomie ; fcen und überhaupt irgend eines Ruuft- Ginnes einen Widerspruch in mir, Ihren Schattenriß barin ju erfennen. 3ch eilte baber ju Ihrem Briefe jum Aufschluffe. Meine bopodondrifde Einbildungefraft fant fo manche abnliche Buge mit ihrem ungludlichen Freunde - und mit wie viel getaufchter Sehnsucht ich wie ein anderer Diogenes einen Denfchen oder vielmehr einen Rachften gefucht, bem ich mich gang anvertrauen und auf beffen bergie de Un. und Aufnahme ich mich verlaffen tonte te, und ber eben bie Reigung batte, Experi-Samann's Schriften VII. Ih.

mente mit mir ju machen, welche ich fo oft gleich einem Urgte, ber fich nicht felbft gn belfen weiß, mit jedem der mir in den Burf fam, versuchte, indem ich bloß die Erfahrung meines eigenen Elends anzuwenden und mitautheilen fuchte. Mit eben ber Bahrheit, momit fic St. Daulus eine ungeitige Geburt nannte, fab ich mich felbft als eine große Binbespuppe an, die noch immer auf ein, ich weiß felbst nicht mas fur ein, Bunber feiner Entwidlung, Ausbildung und lebenermedender Liebe feines Dygmalion ohne Soffnung gehofft. Sollten Sie ber Jungling fenn, ben Gott baju ausgeruftet, mich alten verfteinerten Gotrates - Wenigstens wollen wir uns ben unferer leiblichen und perfonlichen Bufammen funft weder heucheln noch fcmeicheln, fondern Bahrheit foll unfere Frenheit ober die Rech te bes Eigenthums untereinanber enticheiben.

# 365. An Berber.

Ronigsberg ben 14ten April 1785.

Derzlich geliebtester Freund, Sartknoch ik vorigen Frentag angekommen. Bon den vier Exemplarien der Grundlegung der Metaphysis der Sitten, die an demfelben Tage aus Salle für den Verfasser angekommen sind, hat Sippel eines erhalten. Sonntags frühe, da eben

Hartknoch ben mir war, befam ich biefes zum Durchlesen, womit ich auch in einigen Stunden fertig wurde. — Sie können fich Teicht vor-ffellen, wie? Statt der reinen Vernunft ist hier von einem andern hirngespinst und Jod bie Rebe: vom guten Willen. Daß Kank einer unserer scharffinnigsten Köpfe ist, muß ihm auch sein Feind einraumen, aber leider ist dieser Scharffinn sein bofer Damon, sast wie Leiste biefer Scharffinn sein bofer Damon, sast wie Leisten wie freue mich auf den zweisen Estell ihrer Ibeen. —

Ich habe am vorigen Bustage meinen Kirchgang gehalten und den ersten Besuch in der Stadt ben hen. Kr. Rath hippel abgebiegt und ben hrn. Prof. Kant. Beym ersten mein Gelübde, wie St. Johannes weder zu effen noch zu trinken, leiber weidlich gebrochen, und vom letten — wo nicht ohne all mein Verdienst und Burdigkeit; doch wider und über alle Erwartung — mit einem noch sich fein Gelb seisen Erempkar feiner Grundlegung der Metaphysis der Sitten bechrt und erfreut worden.

Die bren Briefe bon meinem Sill lege ich verfprocenermaßen ben, mit Mangeln, Die ben Mantel ber driftlichen Liebe nothig haben.

Derr Ricolai hat mir gestern die Unkunft feines fünften Theiles angemelbet. Dach' End' p. Derr, mach' Ende, konnte man anch hier mit ber alten driftlichen Lirche fingen, — benn ich zweise, baß das Lieb ins neue Gesangbuch ausgenommen sepn wird.

Mein grennd in Duffeldorf bat ben gansen Borfall mit ber gurftin Galligin mir ins Meine und Mare gebracht, bag bie gauje Gade für mich abgemacht ift. Aber in ber gro-Ben Begebenheit bin ich noch vollig im Dunfeln und nicht einen Schritt weiter. fen fehlt es gar nicht; nichte als Episoben, bie meine Rengierbe und Bewunderung und Meignng meiner gangen Seele aufs boofe treiben. Alles fommt auf einen Sauptbrief an, bon beffen Bortgang er faft in jeber 21. ichrift Melbung thut. Er macht gegenwärtig eine Reise, wenn Witterung und Beg nicht felbige verabgert - und biefe wird entscheiden ob er bieber fommt, ober ich ben 1. Jul. ju. Brankfurt an ber Ober fepn foll; wie Sie leicht erachten tonnen, - jur Gefellichaft und Bediennng für einen alten unbeholfenen Mann - in Begleitung meines jungen guchfes, ber fo viel locher bat, daß er um 5 Uhr aufsteht,

mehrentheils vor meinem Anfflehen ausgeht, bloß Mittag halt und fich gleich wieder bis 7 Uhr Abend unsichtbar macht, dann schläftig und müde zu Bette eilt. Wir haben Macbeth angefangen; den Dechant von Killerine versieht er, und liest, das Stottern ausgenommen, erträglich, ohne es die ganze Zeit über getrieben noch einen Anfang von einiger Bedentung hier gemacht zu haben unter einem Vagabunden, der sich für einen Professor Toupet aus Warschan ausgab.

367. In Berber.

Ronigsberg ben gten Rai 1785. .

Alter, liebster Freund, Landsmann und Gevatter, Um alles in der Welt witten besschwöre ich Sie, nicht die geringste Erwartung meiner zu haben. Es ware unverantwortsich, wenn Sie die geringste Rückstot auf meine blipben molimina zu reifen nehmen wollten, zum geringsten Nachtheile so wesentlicher Pflichten, als Gesundheit und Geschäfte uns ausgen. Noch ist es gar nicht ausgemacht, ob ich reise, ob ich Erlandniß dazu, und besonders, aus dem Lande zu gehen, erhalte. Erstere Erlaubniß hängt lediglich von der Gen. Administration, lettere unmittelbar vom Rönige ab. Bas Anderen so leicht fällt, ist für

mich mit Schwierigkeiten verbunden, die theils pon meiner Phantafie, theils von meinem beson meiner Schäfale abhängen — und beide von Aleinigkeiten, welche niemand zu sehen noch zu fühlen im Stande ift. — Aus Mangel befferer Einsichten und Mittel, muß ich mich an einen etwas türkischen Glauben, so gut ich kann, festbalten. Soll ich kommen, so komm ich; soll ich nicht, so scheitern auch die besten Maßregeln im Schoß des Hafens; und in dieser Boraussehung biete ich der ganzen Kaso, damonologie Troß.

Unterbeffen ift es mir lieb, daß Sie mir genan Ihre ganze Lage und den bequemften Beitpunct bestimmen. Wird etwas aus meiner Reife, so melde ich es Ihnen, und an welchem Lage des lieben Augusts ich eintreffen werde, um nichts als Sie und ihr Saus zu genießen.

Ich habe Ihre Ibeen feitbem zwenmal getefen, aber felbige nicht zu hause gehabt, um
fie mit ber Recension ber Allg. Litt, Zeitung
vergleichen zu können. Kant hat mich durch Erkenntlichkeit für meinen Sohn gesesselt,
um eben wie Sie jedes Misverhaltniß zu vermeiben. Den alten Abam seiner Autorschaft
ben Seite geseht, ist er wirklich ein dienkfertiger, uneigennühiger, und im Grunde gut
und ebel gesinnter Mann von Lalenten und Berbienften. In Ihren Ideen find mande Stellen, die auf ibn und fein Syftem wie Pfeile gerichtet ju fenn icheinen, ohne daß Sie an ihn gebacht haben mogen; und ich vermuthe ebenfo, daß in feiner Recenfion mandes nicht fo arg gemennt gewesen fenn mag. als es vielleicht von Ihnen gedeutet wird. Ja, ich mache taglich in meinem Saufe bie Erfabrung, bag man aus zwen Gefichtspuncten fic immer einander widerfprechen muß, und niemals einig werden fann, und daß es unmoglich ift, diese Gefichtspuncte ju wechseln ohne fic die großte Gewalt anguthun. Unfer Wiffen ift Studwerf; Diefe große Wahrheit ift fein Dogmatifer im Stande recht ju fublen, wenn er feine Rolle, und noch baju gut fpielen foff; und burch einen unvermeidlichen Eirfel ber reinen Bernunft wird die Stepfis felbst zum Dogma. - -

368. Un ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben 12ten Dai 1785.

Bergeben Sie, hochftzuehrender Freund, baß ich so spat antworte und so wenig von meinen alten Bersprechungen und Schulden abetragen kann. Die falte Witterung hat auf meine gange animalische Deconomie so viel Einsfuß, daß ich zu allem unfähig bin, und mein

Semath if so wund — und unruhig — mein Ropf so wafte —

Ich bin erst gestern mit Weder fertig geworden Das Ende sbertrifft bennahe ben
Unsang. Ich habe mich an dem kleinen Capitel über ben Esprit do système nicht fatt lesen können. Wie gerne wünschte ich seinen Beist ausziehen und ins Deutsche concentriren zu können zu einem politischen Manual oder Dandbüchtein. Das Rapnal an diesem Werk Untheil haben sou, ist mir sehr unwahrscheinlich. Wenigstens hat Necker's Philosophie und Politik ein ganz anderes Gepräge, und ist von ganz anderm Schrot und Korn.

Jemand, der es wissen kann, versicherte, das hr. Ptof. Kant Ihnen auch ein Eremplar seiner Grundlegung verehrt. Sonst hatte ich meines schon zum Durchsesen mitgetheile, welches ich beplege, ohngeachtet ich es zum zweitenmale wieder pornehmen wollte.

Reine Vernunft und guter Wille find noch immer Worter für mich, deren Begriff ich mit meinen Sinnen zu erreichen nicht im Stande bin, und für die Philosophie habe ich keine fidem implicitam. Ich muß alfb mit Geduld die Offenbarung dieser Geheimnisse gewarten.

Den bentichen hemfierhuis lege ich bep, weil bas lette Gefprach Simon noch nicht

in der Grundsprache erfchienen — und es ein Bergnugen ift, bas Bachsthum diefes Schrifte fellers in der platonifchen Gabe ju dialogiren, zu beobachten.

Empfehlen Sie mich der Fran Arlegerathin und erinnern Sie fich ben ihren Spaziergangen, wie die Aegypter ben ihren Schmausen, einer traurigen Gestalt.

Mein Sohn wird fich Ihres geneigten Unbenkens wurdiger ju machen suchen. Seine ältefte Schwester giebt mir eben so viel Poffnung und Freude durch gute Gerüchte, benn ich sehe sie nur alle Monate Einmal, und ein stetsames Mädchen ift mir lieber als ein lebhaftes jur Tochter.

# 369. An Frang Buchels.

Ronigsberg ben 19ten Jun. 1785.

Mein auserwählter, mein gewünschter Sohn, In so einem Falle ist es recht, Bater und Mutter nicht nur zu vergessen, sondern auch zu verlassen — Agglutinandum est amori. Daß Sie mich weber vergessen noch verlassen, hat mich Ihr letter Brief überzeugt, den ich den 15. d. erhielt. Wer eine Chefran sindet, der sindet was Sutes, und kann guter Dinge senn im Derrn, sagt Salomo Spr. XVIII. 22. Dieses sanste Joch, diese leichte

Laft gebeiht auch zu Ihrer Erquidung und aum neuen Genuß bes Lebens.

Wenn ich auch nicht schreiben kann, so muß ich Ihnen boch wenigstens antworten. Die einzige herrschende Ibee meines Gehirns ift auch Reisen. Ich habe ben 1. d. meine Bittschrift bev ber hiesigen Provincial. Direction beschalb eingegeben, um mir die Erlaubnis das und millig und bereit war. Der Bericht ist beschalb auch mit berselben Post abgegangen, aber noch feine Untwort von der General - Administration einsgelausen, welche mir Director Stockmar sogleich beom Empfange mitzutheilen versprach.

Derber schiefte mir 1781 bas bamals ganz neue Werk Ihres Saint-Martin. Es hat keine Wirfung ben mir gemacht. Um meinen Durft zu stillen, ist jedes neben mir sießende Bachein eben so gut, als jene tiefen unterirdichen Brunnen, die gar zu kuhlend für mich sind. Wir muffen uns erst einander sehen, zw von dypothesen zu reden. Weder ein Vorleser noch Umanuensis ist für mich, weil ich zum Verstehen und Urtheilen selbst lesen und selbst schreiben muß, selbst mit eigenen Ungen, mit eigener Hand.

Bas find alle Bequemlichkeiten unterweged — wenn man nicht zu Saufe ift? Dabeim! babeim! Eine Alopstocksche Obe auf bie Deutsche Gotein Samfoena! Bur Schade bag feine einzige meiner Schwarmerenen poetisch ifi-

Ich habe biefen gangen Rachmittag im OL Martin gelefen; es geht mir aber mit ibm, wie mit bem Spinoja; benbe wiebere fteben meinem Magen, an bem bie Sould bielleicht liegen mag. Es wird mir lieb fenn, wenn Sie mir a posteriori mehr ju fagen im Stande fenn werden, als ich a priori ju abne ben bermag. Alles ift eitel, fagt ber Brebiger. Sunt lacrymae rerum - o quantum est in rebus inane! 3ch meiß feinen anbern Rath, als - 36 bein Brod mit Freuden, trinf beie nen Bein mit gutem Muth - Branche bes Lebens mit beinem Weibe bas bu lieb baft, fo lange bu bas eitle Leben haft, bas bir Gott unter ber Sonne gegeben bat, fo lange bein eitel Leben mabrt. Dimm auch bas Rreng beffelben auf bich und trag es 3hm ju Liebe und Ehren nach. Er bat fur bas Enbe wie für ben Unfang beffelben - für alles geforat. Sammlen Sie mir recht viel fur unfere Detoe ber - Abende, und fur bas vacuum immensum meines ericopften Ropfs bis auf ein granum salis, bas ich nicht gern mit allen gnoftischen Schläuchen vertauschen mochte. Also pam 20. Oct. bis jum II. Dov. wenigfiens lebe ich ben, mit und unter Ihnen, nicht wie ein Gaft, fondern wie ein Rind im Saufe - und freue

mich im Geift auf biefes Abendmal meines Lebens, -

Sott sen Ihr Shild und großer Lohn! — Ohne Roth erwarte ich feine Zeile von Ihnen, und werbe das Rothburftige nicht ermangeln zu melden. Vergessen Sie ja nicht, mein wohlthätiger Freund und Bruder in Geift und Wahrheit! die Cardinaltugend eines jungen Pausvaters und einer jungen Pausmutter, das Bepspiel häuslicher Deconomie zur Schöpfung eines Paradieses und der besten Welt daheim.

379. An Brang Buchole nach Paris.

Ronigeberg ben 26ten Jun. 1786.

Mein auserwählter, mein gewünsichter Sohn, Den 22ten b. M. ju Mittag, ba ich eben den ersten Suppenlöffel ju mir genommen hatte, schickte mir mein Rachbar, der Director Stockmar, durch einen seiner Secretare die Resolution der General Administration ju, worin mir die Erlaubnis jur Reise rund abzeschlagen wurde. Dieses mir und allen meinen Freunden unerwartete und paradore Rein! vermehrte meinen Appetit anstatt ihn ju schwächen. Ich solgte aber doch dem Rathe eines Freundes, den Morgen darauf durch eine Hausmittel die übergelaufene Galle ein

wenig abzuführen. Alfo haben wir beibe jest runde Gewisheit, bas ich nicht reifen fann, nicht reifen soll. Diese runde Gewisheit ift mir freylich lieber als die schmeichelhafteste Tauschung, die mir hier jedermann eingebildet.

— Befriedigen Sie nur ihre philosophische Rengierde, nur erwarten Sie feine wirkliche Ermenerung von St. Martin. Diefe Erwartung bennruhigt mich eben so fehr als Ihre Erwartung von meiner elenden Gegenwart.

Ich habe die beiden erften Abschnitte Des Errours et de la Verite durchgewatet. Es geht mir aber mit ihm wie mit dem Baruch Spinoza. Das wenige, was ich davon versiehe, macht mich theils gleichgultig, theils mißtrauisch gegen alles übrige was ich nicht versiehe. Das wichtigste für mich wird einmal senn, Ihre Erfahrungen mit meinen Uhndungen zu vergleichen. Seit Adams Fall ist mir alle Guossis verdächtig wie eine verbotene Frucht.

In einem treuen Urm fich feines Lebens frenn — Seinen Freunden giebt Et's fclafend. Bott nehme Sie beibe in feine gnabige und beilige Obont!

371. An ben Rriegsrath Scheffner. Ronigsberg ben iten Jul. 1785.

Diefen Morgen habe ich Ihre gutige Buforift vom 24ten v. M. mit den beiden Buchern

erhalten. Mittags ben Brn. Rr. Rath Sippel mit Brn. Stadtrath Wirth und Rammer , Se. cretar Bocf gefveist, letteren in meinen fleinen Sain Mamre mitgenommen, wo ich auch wegen ber Ueberfetung bie nothige Bor. und Abrebe genommen. Birgil ift niemals fo mein Bertrauter gemefen, wie ebemals Borag, ben . ich einige Sabre lang alle Lage las und gleich. wohl finn faft ausgeschwist babe - und poetifche Ueberfegungen find gar nicht mein Rad. Um Hicht forbbe gu thun; habe ich mir fein Wert ausgebeten - und wie es in meinem Ropfe ausfieht, tonnen Sie leicht erachten. Db Abre Lecture burd meine gurudigegangene Reife gefbinnen wird, bangt, wie alles, bon Beit und Blud ab. Geftern melbete mir Sartfnod, bag ber Bergog an die Regierung ju Dietan geforieben baben foll, die Superintenbenten-Stelle mare bereits von ihm befett. Gott gebe, bag es wahr fen, und Berber burch feine Berpfianzung gebeffert fenn moge! Go mare to burd feine Anfanft fcablos gehalten. Beblis bat eine abschlägige Antwort vom Ronige felbft erbalten, die ibm noch bitterer als mir fdineden muß:

S. Ricaife ift ein elenber Roman und in meinen Augen etwas ärgeres. Sarvens Ciceto ift febr ftreng in ber Barichet Litteratur benrtheilt worden, die den langweiligen und nafemeifen Con der Berliner zu übertreffen fuct.

Ich war eben mit Abelung über ben Sips fertig und munichte Ihnen auch benfelben mit theilen ju tonnen, ba ich biefen Morgen Ihren Brief erbielt. Um mir ben Gang gut, erfeiche tern, gab ich bem Boten bie Bucher mit um Ihnen in meinem nnt Sill's Ramen gi banten, bem ich bereits mit voriger Doft bent in Belfchland gehabten Berluft ju erfegen ft gludlich gewesen bin. Im Rothfalle murbe ich mich nicht geschämt haben, auch eine erplicite Rurbitte bei Ihnen ju thun. Es mar ein blofer Einbrud frifder That, und feit Bint, baß ich Ihnen meine Freude über ben unvermutheten Empfang des erften Goldpfennigs melbete; ich nehme ben Ihrigen jest als Erfat meines Borfchuffes an. Debr als 18 Ducaten batte ich ibm nicht jugebacht, und was ich gewunicht, bat er erhalten.

Borgestern bekant ich wahrend der Predigt, bie Gr. Scheller im f. hospital hielt, einen impetum nach Weimar gut schreiben, weil ich seit Pfingsten noch ben Dank für die gerftreib

ten Blatter foulbig bin, und um ben zweiten Theil ber Ibeen andbrudlich ju bitten nothig fanb. 36 habe mit biel Erbanung mehr wie einmal einen mertwurdigen Briefmechfel von Barbe und Biefter über die Beforgniffe ber Proteffanten in Unfehung bes Catholicismus gelefen, in der laufenden Monatidrift. Endel's Mimit war bas Bud, über bem ich Abren lesten Brief erhielt. 3ch fenne webet Das Theater, noch bie neuesten Stude, auf bie er bftere verweist; alfo bloß ber fconen Rorm megen; die Materie felbft ift mir gleich. chitia. Chenfo babe ich nicht bie geringfie Cachkenntnig son ben Georgicis, woran es bem Meberfeber nicht fehlt. Geinen Bleif habt ich erfeben, und er ichien gufrieben mit ben menigen Unmertungen, Die ich über bas zweite Ond gemacht - ich noch mehr, meine Berlegenbeit; in bie Sie mich wirflich gefest, fo glutflich aberftanden zu baben. Theils mich zu rachen, theils bas in mid gefette Bertrauen zu er. wiebern, habe ich biefem fabigen und warbigen Manne bas Gelabbe gethan, Sie wenig. Rens jeben Monat ju erinnern, ju feiner Berpflanjung an die hiefige Rammer behalflich in fenn. - Reine poetifche lleberfegung gebort in meinem Reffort, und ich bin burch meine Dypocondrie so nact und edel wie ein Mar-Mas.

. Abeinng bat in feinem erften Theile bie Sherflein viermal citirt. Ber einer nenen. Anflage werde ich wohl ihn felbft, die lettres. sur le patriotisme, bas Eloge des Boltaire, und bes Mylord Marechal von d'Alembert auch citiren muffen, weil es unmöglich ift, die que, fammengefetten Unfpielungen ohne einen Bingerzeig zu verfteben.

#### 373. An Berber.

Rbnigsberg ben toten Sult 1785.

Um Pfingftage Abends erhielt ich, lieberafter Freund, Ihre unverwelflichen Blatter gu meiner und meiner biefigen Freunde großten Freude, und dachte mich felbft ju bedanten mit Mund und Armen in meinem und Aller Ra. men. Meine Uhndung ift gingetroffen, und mar nicht bloke Onpodondrie ober fowermuthie ge Grillenfangeren. 36 bin gufrieden, und hab in Gottes Berg und Ginn mein Berg und Sinn ergeben, wie ich bor einer halben Stunbe aus Ihrem Beimarifden Gefangbuche ges fungen habe.

Strafen Sie - nicht mein Stillschweigen burch Buruchaltung bes zweiten Theiles Ihrer Ideen, Die icon um Johannis fertig fenn folls ten. Laffen Sie fich jammern bes armen Drei Digere in ber Buften, bamit er nicht auf bent 17

Samann's Schriften VII. Ib.

Wege verschmachte, und erfrenen Sie mich mit guten Rachrichten von Ihrer Wallfahrt jum Carlebabe, und daß felbige der lieben Theano gebeihlich gewesen ift.

Rach bem Gerücht im Sollfteinischen, wovon ich aber nichts weiter gebort, erhebt fic eines in Mietau, bag ber Bergog an bie bortige Regierung gefdrieben, bie erlebigte General. Onverintenbenten. Stelle bereits befest zu baben, und man vermuthet, bas bie Rammerherrin Elifa Sie baju borgefchlagen babe. Bott gebe, bag biefes mabr, und Ihnen anffandig fenn moge. Bielleicht wird Ihr Glud in eben ben Gegenden, wo es bie erften Bil. then getragen, auch ju feiner Reife fommen, und Sie benfen auch an Ihre alten Berbinbungen ohne Reue guruct, und mit einigem Untheil an einen Durchzug burch unfer armes Baterland, bas vielleicht nicht immer eine Stiefmutter gegen feine Rinder bleiben wird, und wo fo mande Bruder fic an Ihrem Bieberfeben ffarten und laben merben.

Run auf die molimina meiner Reise zu kommen, so wissen Sie, daß Bucholz den Iten Jul. meiner erwarten wollte zu Frankfurt an der Oder. Dieser Abrede zusolge kam ich den Iten Juni bei der Productial Direction ein, mit meiner Bittschrift, mir einen Urland auf drep Monate bep der Gen. Administration

bu bewirfen. Deine Gefundheit war ein gang nathrlicher und gegrundeter Bormand; ich molle te meinen Freund Lindner ju Salle im Borben. geben ju Rath gieben, und hatte Bamilien-Min. gelegenheiten mit einem Freunde abzumachen. Stodmar beforberte bie Bittfdrift mit allem Machbrud, und jebermann machte mir weiß. baf ich meinen Endzwed leicht erbalten murbe. Rurg barauf erhielt ich Rachricht, bas bie Rurfin Galibin burd ihren Bruber, ben Grafen Schmettau, ohne mein Biffen und Bil. Ien bie Erlaubnif ju meiner Reife betrieben, und letterer von de la Sane be Launan bie munbliche Berficherung erlangt, bag man mit auf ben gangen Binter Erlaubnis ertbeilen murbe, ohne baß ich nothig hatte, ben Ronig felbft bamit ju behelligen. Run foien mir felbft ber Bergug ber Untwort ein gutes Bor-Bie mat mir aber ju Muthe, wie ich ben aaten b. D., nach bem erften Boffel Suppe, burd einen Secretar ber Direction bie Refolution erhielt, worin mir bie Reife rund abgeschlagen murbe!

Run, hochwurdiger Vater und Freund, ich thue Ihnen meine Ohrenbeichte, und bitte um Absolution meiner Schof- und Bufen. Sunben. Mein damaliges Mittagsgericht war eine berbe Schuffel graue Erbsen mit Rindfleisch gefocht. Den grauen Erbsen zulieb war mein Bater im fande geblieben. Sonft find die weisten dunchgeschlagen mein Leibgericht, aber auf meine alten Tage nimmt mein Geschmack an den grauen, mehr und mehr zu. Wir aben im hain Ramre, und ich verschlang meinen Wittag; mit ripem so grimmigen Wolfshunger, mit solcher Rachgier, wie man bier zu Lande sagt, als wenn de la have de Launap und Grodare in der Schissel gelegen hatten. Gleich nach der derben Mahlzett bot ich meinen Sohn auf, mich zu begleiten, um einige Gänge nach der Stadt zur Erleichterung meines schwer beladenen Herzens und Magens zu thun.

36 finde in bem gangen Drama biefer Begebenheit einen unfichtbaren Leitfaben einer bobern Borfebung und Regierung, bem ich blindlings ju folgen ichuldig und willig bin. Außer biefer Pflicht bes innern Menfchen fcien mir auch die abschlägige Antwort eine bop. pelte Bobltbat fur mein Rieifc und Blut, ein Aliment meines vielleicht lacherlichen Dafe fes, ben ich aus patriotischem ober pharifaifdem Gifer ben welfden bunben gefdworen babe. .. Es ware eine beimliche laft fur mich gewefen, Diefen Beutelfdneibern ein folches Glud, als ich mir ebemals traumen laffen, zu verdanken zu haben. Aber biefes Gluck im Traume wurde auch wie ein leerer Schland får mich; und um meine Obrenbeichte, liebfler herber, ju vollenden, waren Sie und noch zwen andere Freunde, (die mir Gott gegeben hat, sagte Adam im Paradiese) Schuld an meiner Verlegenhelt, durch Ihre Ungeduld und Erwartung und Zurustungen, Freude und Ehre von mir zu erleben, die Ihnen gewiß fehlgeschlagen ware.

Rach ber lage aller Umftanbe weiß ich alfo nichts flugeres und befferes angufangen, old file und rubig ju fenn, bis mein unbe-Kannter Bobitbater mit feiner jungen Krau aus Paris zuruckfommt; denn ihn zu feben ift mein Sauptgefcaft und bas größte Beburf. nif, bas ich allem lufternen Genuf ber Freund. schaft vorziehen muß, zu dem ich ftumpf und fteif bin - Bon feinen Umftanben weiß ich fein lebenbiges Bort, fo febr ich auch einige Binte baruber erwartete. Seine Diat icheint feiner Befundheit eben fo nachtheilig gu fenn, als mein unbandiger Appetit ben meiner figen. ben Lebensart. Der Unterschied gibifchen ber Defonomie eines ledigen Junggefellen und ebeliden Sausvaters mus erft burd Erfahrung, und fann nicht a priori erlernt Wevben. Den innern"Ebarafter meines Bobltbatere fann ich aus feinen Briefen und ber. Ompathie anferer! Geffnaungen lefen und ichließen; aber bie aufteren Data erforbern eine anbere Evibeng. Et hat mir immer gu einem Daustbriefe Soff.

nung gemacht, ben ich aber noch nicht erhaleten. Run weiß ich noch kein einziges Wort, was ihn bewogen und wojn? sondern ein bloßes: Rimm hin, dank Gott, und bekummere dich um weiter nichts. —

Sie sehen, siebster herber, ich bin nicht im Stande einen Brief in schreiben; so murbe ist mein Kopf, so less. Gott erhalte sie desto gesunder, und lasse die Brunnen. Enr an Ihnen und Theano gestignet senn, und strobers den Kortgang ihner Idean und Blateter. Wenn Sie kein Deutsch können, was soll ich sagen? Ihre beiden jüngsten Schriften sind bewährt wie das Suber im Tiegel und das Gold im Osen.

374. Un ben Rriegerath Scheffner.
Ronigeberg ben 20ten Juli 1785.

Dr. Scheller ift gestern abgereist. Weil ich meinem Saste nichts zu effen gegeben, sa hielt ich es fur meine Pflicht, mich wenigstens ben benjenigen zu bedaufen, die ihn nicht baben verhaugern laffen. Darunter gehörte auch Dr. Diaconne Kraft, ben ich gestern im Borbengeben besochte. Da fand ich ein Buch, das er gelieben hatte, mir aber gleichwohl so gefällig mar auf einige Stunden zu überlassen, nud das ich ihm hente frühe wieder abgelie-

fert mit tanfend Dant wegen eben fo vieler. Rrendeuthräuen, womit ich es gelefen, tros der vielen ichweizerischen und defveraten Ansdrude. Ich bin Ihnen nichts im Stande als den Titel bavon abzuschreiben: "Bhilasophische Boriefungen über bas fogenannte neue Teffament, bon Belehrten fur nicht gelehrte Denfer ohne Glauben und Unglauben." Benn ich Berrn Rraft wieberfebe, will ich ibn bitten, es Ihnen mitzutheilen. Rachftens febreibe ich nach Burich, um mich nach bem Ramen biefes wurdigen Schriftfellers ju erfundigen. Michts grundlicheres tonnen wir gegen die Babrtbifden Offenbarungen erwarten, und keinen beffern Beweis gegen alle bie apokalpptifchen Eregenten, die ju Erbichtungen ibre Baffact nehmen, weil fie nicht lefen tonnen und bem einfaltigen Buchkaben nicht gewachsen find. Ach wie fcoon ift mir ber imvare Stul in diefen philosophischen Borlefungen, und feine Eritif über bie impure Buricher Meberfetung bes f. g. D. E. Go muß man ols Bbiloloph lefen, und chen fo fdreiben! leiden und handeln i. e. leben!

In einem Briefe von Muller in Schaffbaufen finde ich ben Berfaffer ber Chiliasund-Beschichte genannt heinrich Korrobi, ber auch bie Bluttheologie gegen Lavater geschrieben. Er foll ein fleiner, boderichter Canbibat feyn und wie eine Miggeburt ausfehen, mit einer großen braunen Perucke.

The gutes Benfviel hat vorigen Sonntag ben 17ten 8. M. ein Päcken von 17 Ducaten nach fich gezogen. Sie können leicht benken, wie ich mich über vas Glück gefrent, und wie ängstlich ich für seine Erkenntlichkeit beforgt bin. Weine gute Nachbarin, die dren Kronen Loge übersandte es mir für den Wanderer Pill.

# 375 An S. G. v. Muerswalb.

Ronigsberg ber agten Jul. 1785.

- Meine Absicht ift es wohl nicht gewesten, würdigster Breund, daß Sie Ihre Rengierde bezahlen follten. Ein Mensch der mit 16 Oukiten von hier bis nach Rom gesommen, hat an 30 mehr als zu viel, um von Wien nach seiner heimat zu gelangen. Unterbessen dante ich in meinem und seinem Ranten. Einen fröhlichen Geber hat Sott lieb, wie geschrieben sieht: Er hat ausgestreuet und gegeben den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. 2 Con. 1X. 7. 9.

Sie werben vielleicht in bem fleinen pertrauten Briefwechsel nur einen gang gemeinen Ropf finben, aber ber wenigftens gute Fuße hat; und bas Berg ichlagt früher als unfer Ropf bente - ein guter Bille ift brauchbarer als eine noch fo reine Bernunft.

— Ratur und Erbe, die unfer aller Mutter ift, sen Ihre Bibliothet und Lieblings-fludium! Die Antorschaft Ihrer Muse ein Stenbild Ihres Lebens, das Sande und Füse, Ropf und Berg hat. Gott mache Ste dum gesegneten und fruchtbaren Stamm; genommener Abrede gemäß aber zum Zeugen Ihres Stücks und Ihrer Freude dero tief ergebenen Freund und Diener

3. G. D.

. 376. In ben Kriegerath Scheffner.

17 1. Ronigsher giben 5ten Mug. 1785.

Borgestern kam ein Fuhrmann ans Berlin mit einem großen Pack Bucher von Ricolni. Ich lief gleich um ben Eröffnung desselben gasgenwärtig zu seyn, schlepbte meinen Arm von nach Dause und fand eben Ihren Brief mit dem Iten Thelle von Blair's Predigten. Das Beste unter meinem Armvon ward Biographieen der Selbsmörber (7 aus Liebe, 3 and Armuth, 2 aus Chrysis, 2 aus Bosheit und Schickal.) — Lagebuch eines Richters ober Beyträge zur Seschichte des menschlichen Etends, von hafe. d. Eckartsbaufen, aus der Erzählungen für empfindsame Perzen ich and answersfam ge-

macht morben. - Die nachgelaffenen Werfe Des Montesquien baben einen murdigen Ueberfeter gefunden. Seine Betrachtungen über bie Urlachen bes Bergnugens an Litteratur unb Runftwerfen, find mir icon befannt gewefen, und gang trefflic. - Briefe nach Gichftabt; find von Schlozer, betreffen feinen Briefmede fet, und vertheidigen die Dublicitat, bie balb gum Mobeworte werben mirb, wie Popularisat. - Journal aus Urfftabt vom Berf. bes Momans meines lebens und Beter Claufe, wird faum ein zweites Stud erleben. Ift bas nicht ein herr bon Rnigge, ein großer Sufganger und Schmierbans in Brofa und in Berfent? Er folagt balbe Ausrufungs . und Bragezeichen bor, mit einem Comma anftatt eines Buncte - Deifere Sittenlebre ber Liebe und Che iff von gleichem Schlage mit feinen übrigen Compilationen. — Ochluters ballifche Monateschrift enthalt Uebersegungen aus Duid und ift eben fo wenig ber Rede wereb ale Bebe. Die ju Berg bergustommt, jum Beften ber tieben Jugend, die bas alles nicht zu lefen im Stande ift, was man ju ihrem Beften ichreibt. — Der beutsche Buschauer betrifft banytfächlich bas fatbolifche Dentschland, und ift noch bas erträglichfte ber neuften Journale. Wit biefem gangen Stof eilfe ich geftern Abende jurud, um mir einen neuen ju bolen. Jum Glud war schon alles gehörigen Orth abgegeben, und ich fand bas Reft leer-

Wie fauer einem zwen Bande von Predicten werden, habe ich auch erfahren, auch nicht zum Durchlesen selbige eigentlich Ihnen zugedacht. Run habe ich auch von Blair's Worlesungen die Uebersehung, die ich ein wenig gegen den Text halten will. Blair hat eine Lauterkeit, eine Schönheit in seinem Stol, die durch eine Uebersehung nicht erreicht noch übertragen werden kann. Sein Vortrag soll eben so unnachahmlich sepn.

377. In G. D., Courtan, geh. Souffgint,

Ronigsberg ben gten Mug. 1785.

Meine gatigfis Freundin, Sie thun gar nicht gut, daß Sie allein in der Stadt bleiben und nicht an der Sefellschaft Ihrer Fran Schwester auf dem Lande Uncheil nehmen, und zu hause vor Ihrem Fenster an Ihre abwesenden Freunde deuten. Der Fall zwischen und beiden ist nicht so ähnlich wie Sie sich einbilden. Sie haben, geliebteste Freunfiedener als ich; der nicht seinen Willen besteichen Bieleicht wurde es mir schlimmer als Ihnen ergangen senn. Ich bin ganz rubig, sodme und gräme mich nicht, bin eben so

pleichgultig als heftig, nirgends und alleuthalben ju Saufe, kann aus nichts auf der Welt, am allerwenigsten aus mir felbst king werden, und mitten in ber größten Verzweislung genieße ich einen Frieden, der höher ist als able Vernunft und so sicher wie Abrahams Schoff.

- Bas qualen Sie fich mit bem Deimmeh, faft mochte ich fagen! sans rime et sans raison? Dr. Courtan baut Ihnen fein Saus In Ordnung, woben ihn Ihre Gegenwart mehr hindern als forbern marbe. Beneiette lebt unter Aufficht einer Mutter und Schweffer auf bem Lande, und benft aus bloker Bolluff, gewiß nicht aus Roth nach Riga. mit ben lieben Jungen - ich bin ja felbft einer gewesen und habe auch einen - bie End baju prabeftimirt, Mater und Mutter ju wergeffen. - Begen bas. Beimweb fall bas atte Spruchmbet probat fenn: mobl aus ben Augen, wohl aus bem Ginn. menschliche Natur gewöhnt fich eben so ant an Abwefenheit als Gegenwart, an Mangel aus leberfluß.

Bon Derben.

Meimar ben glen Aug. 1785.
Stud auf / Neber, alter Freund! Bir find gluduch und fo ziemlich gefund aus bem Natisbade wieber ein-

gefroffen, und bag erfte worned ich, ba bie Bergungen meiner Bungetgebliebenen vorben maren, fuchte, war eit Brief von Ihnen. Reben an lag unter einem blosme Einschluß an mich gin Brief an Sie, mabricheinlich von Buchole, ben ich alfo fogleich mit biefen Briten, ben erften bie ich in Beimar fcreibe, begleite. Da fo viel Freundeshande fich in bas Spiel, Sie nach Dentschland ger bringen, gemengt haben, fo fann es nicht fehlen, baß einer vom aubern nichts weiß, und B. Gie viels leicht fcon ben mir vermuthet hat. Leiber aber hat es, wie ich aus Ihrem Briefe febe, auch bier geheißen : homo proponit ete. Und mich freut's, das Gie fich ben Launan und Grobart nicht anfechten laffen, vielmeht has bofe Gericht Coloquinten, wie jene Propheten - Rins ber, gefund verfchludt haben. 3ch bin überzeugt, wenn ein menfchlicher Entwurf lange tocht, wird er befto ges. nießbarer; vielleicht mare alles noch toh gewefen, wenn Sie sich mit Ihren neuen Freunden diefes Jahr ichon gefeben batten. Rur mich fege ich gemit Ihrer Erfauba nif, nicht in biefe Babi; ich will teinen neuen blubens ben Sprof an Ihnen feben, ber ich Gott Bob auch nicht mehr bin, fonbern ben alten, bon ber Conne ausges brannten Stamm, wie mein herzensfraund Perfius bie Gebichte bes alten Daro nannte. Mir. tennen, uns von alten Beiten, und haben une fomobil in brudenber Sons nenbige als in ber brennenben Wintertalte getannt # alfa tommen wir , wie zwen Schatten jenfeite bes

Ausammen : NB. bas ber Styr in biefer Beit fliese, und wahrscheinlich bie Ober ober bie Caale fen. Denn ich gebe nichts weniger als meine aute hoffnung auf, sumal fie für biefes Jahr ober biefen Monat vereitelt fcheint. Um befto beffer! ba wirb, ba muß befto eber etwas baraus werben. Es muß fich boch eine Beit finben, und eine Derfon finben, bie Ste auf Monate weniaftens aus Ihrem Rerter befrepe; wit wollen auch baran benten. In ber Belt habe ich nicht babon gewußt , bas eine Reife aus Ihrem Lande fo bart batt ; im Carlebabe find ja gange Aruppe Berlinet in Dienften, gewesen. Gind Gie allein benn bu ben Gutten Rebar unb zu ben Bezeiten Mefen verbammt, ohne binen Sauch anberer guft gu geniegen? Aber genua! 'Schreiben Gie mir, liebfter Alter, was Sie borgunehmen Willens finb. Went B. Ihnen nochs male ein rendez - vous giebt , fo bacte ich , Gie ginden unmittelbar ins Cabinet, liefen bie Urfache ber Ges funbbeit und Comfuttation mit bem Mrgte aus, und for berten bie Reife blof bringenber Gefchafte wegen. In unferem Jahrhunbert refpettirt man nichts als Gefcaf tes je weniger fie bebeuten , befto geehrter finb fie. unb mit ift gefagt, baf ber alte Lanbesvater in feinen gus ten Stunden felten etwas abfalagt, was biefer Art ift. Wenigstens ift Ihnen ein refus do main de maitre glorwarbiger, ats bas signe Laundy. Doch aber bas alles werben Ste felbft am Befren walten, und B. Brief mus ben Mudidiag geben. Ift's nicht beute wiebs

worgen fenn! Alfo höchftens ein Jahr gewartet, und wir alle find ein Jahr reifer!

Der zweite Aheit ber Ibeen ist vom Buchbruder and Sie spedirt, und vielleicht schon in Ihren Sanden. Sobald Sie ihn gelesen, erfreuen Sie mich mit einem Fetwa darüber, ehrwürdiger Musti! Mir ist durch bas Carlsbad, wo ich jeden Ag 15 warme Becher, und das 5 Wochen lang getrunken, rein abgespulkt worden. Alse komme ich vom Lethe her, und erwarte nach allen Stößen im Wagen und allem Gedräng im Bade, gute neue Mahr eines zweiten Lebens in meisnem Alter.

Bom Superintenbenten in Mietau weiß ich nichts; bie Frau v. b. Recke hat einige Worte darüber im Garlsbabe verloren, bie aber eher zu erkennen gebengi bag irgenbwo einer aufgerafft fen,

Leben Sie wohl, armer gebundener Prometheus; meine arbeitselige Mitgefahrtin, die in ber Ratur ete was anderes ift, als der blaue Dunft einer Theamb, ( ben ich bem Publicum vorgemacht habe ) gruft Sie schwesterlich und herzlich.

## 378. An Berbet.

Ronig sberg ben igten Aug. 1785

Ihren Brief bom 4ten erhielt ben 13ten gu großer Freude und Troft. Gott Lob., baß Sie glucklich und ziemlich gesund wieder ju Hause getommen find. — Der zweite Theil Ihrer Ibeen ift noch nicht angefommen. Schon genng, bas er heraus ift, und baß Sie an mich gedacht haben, Sehen Sie mich bloß als Ihren innigsten Lefer an, der wie der Freund des Brautigams steht und ihm zuhört und sich hoch freut über des Brautigams Stimme. Diese Freude wächst mit jeder Ihrer jungsten Schriften. Ben dieser Ruhe eines ganz sompathetischen Genusses habe ich weber Artivität noch auflisande zu urtheilen.

Der Inhalt Ihrer Einlage aus Parts wat mir icon befannt, weil vier gang gleich laufelibe an einen einzigen Cage abgegangen maren ... mich irgentwo auf meiner Reife einzubolen .. Bas får eine unermudete Aufmerfe famteit und Sorgfalt, womit ich ihn ohne meine Sould quale, und er mich! Ich babe ibn um alles in ber Welt gebeten, an nichts eber ju benten, als bis er wieber ju Daufe fenn wirb. Gein Bunich und mein eigener mar es, ben gangen Binter mit thm ananbringen, weil es wirflich nicht fohnt; uns einander im Bluge ju feben, und ich ihm feinen fo guten Aufenthalt hier, bie er mir bei fich, verfchaffen "tann, ich unich in Gefellschaft meines Cohnes auf Renheit jund Geltenheit einer gweiten Beimat, ju fchmeden ; im Stan-De wore" meit it opne gratedeldgite this noch obne

white alle Somillen . Gorgen lebt , and bas erfte Jubel . und Frenjahr einer glucklichen Che fepern fann.

Sie tonnen fich leicht vorffellen, Gebattet und Freund, mit mas fur Grillen ich ju fampfen gehabt babe, um ju wiffen, ob feine Frengebigfeit, ptobliche Seirath und Reife mit ber ofonomifchen Rlugheit gufammen beffeben tonnten, und ob auch achte Gelbfiliebe bas Dag feiner Rachftenliebe mare. Bas Sie mir in Unfebung feines Charafters querft melbeten, murbe son Lavater und Jacobi beflatigt; und jeber Brief enthielt neue Beweis fe und Aufschluffe, aber noch mehr Rnoten und Rathfel ju neuen Entwicklungen. Bon unfeter gemeinschaftlichen Angelegenheit, feis nen Albichten mit mir and Beweggrunden, weißlich noch bis auf biefe Stunde nicht bas geringfte, und eben fo unwiffend blieb ich in Anfebung feiner außern Lage. Dufte ich nicht auf feine Erben Rudficht nehmen, wie er für meine Rinder geforgt hatte? Zwar war ich' on feinem Digverftanbniffe unichulbig, und hoffe es auch auf jeden Sall ju bleiben, ben ein Denfc vorherseben fann. Dbue Data aber talt fich wenig vorherfeben, und ich bat de feinen andern Data, als die unveranderse Dauer feiner großmuthigen und thatigen Samann's Schriften, VII. Ih. 18

Gefinnungen, zu benen mir alle Pramiffen unbefannt und verborgen find.

hill ift schon ju Unfang des Monats von Wien abgereist. Es mare mir lieb, wenn ich ans Beimar Radricht von ibm erbielte. Sie werben ben roben ungeschliffenen Stein nicht perfennen. Ronnen Sie ibm einen Winfel in einem guten ehrlichen Wirthsbaufe anweifen, wo er fic ein paar Tage ausruben fann, und wollen Sie fich ein paar Abende feine Eben. theuer borfdrepen laffen, fo thun Sie mir bamit einen großen Gefallen. Denn ich febe Diefen mir lieben Onesimum (ober Rathanael, wie ibn gavater umgetauft bat) als ben erften Rrennd meines Joh. Dichel an. Sagen Sie ibm, bas Reichardt in England ift, und ich feine Empfehlung nach Berlin fur ibn babe. Micolai fann er von felbft besuchen mit einem Gruße von feinem Better Jacobi, ben ich beute Mittag bitten werbe, befhalb an ibs an fcbreiben. Menbelsfohn fann er auch bon mir als einen unveranderlichen Freund begrüßen.

Ich besuchte gestern einmal unsern Oberhofprediger Schulz, ber mir die Ucten einer Erscheinung zu lesen gab, die viel Aufsehen macht. Es betrifft eine Bande von Religionsspottern, die aus 50 Studenten der Theologie bestehen soll. Sie geben fich fur Ram

tianer aus, tonnten eber Soulgianer. ( bon bem beruchtigten Gegner Menbelsfohns) betfen, aber noch eigentlicher Domnaner. Ein Rreis . Calculator Schulz in Domnau bat einen Sobn, der fich ben feinem Bater aufbalt, mit bem bortigen Pfarrer Riebel in Befauntschaft tommt. Diefer wurdige Mann empfiehlt ihn jum hofmeifter ben einem Ebel-Bie fein Untergebener eingefegnet mani. wird, platt ber Lehrmeifter mit feiner bisber beimlichen Weisheit auf einmal beraus, ver, mabnt ibn, alles bisher gelernte, als Pfaffen. gefcomat, ju vergeffen, und fic nunmehr ber moralifden Subrung feines hofmeifters gu überlaffen. Diefer Unfug wird immer offent licher und lauter von ihm getrieben, felbft in ber Rirde. Der Pfarrer fdreibt einen gang vernunftigen und gefegten Brief an ibn, funbigt ihm allen bieberigen Umgang und Butritt in feinem Daufe auf, und beflagt es, ibn jum hofmeifter in Borfdlag gebracht in baben. Dierauf fommt eine Untwort entre chien et loup; worauf wieder eine gefeste und grundliche Replit bom Pfarrer erfolgt, bie ber junge Menich mit Buth und Unverschamtbeit erwiedert, worauf fic Riedel vermußigt fieht, an bas Confiforium ju berichten. Der Urheber biefes gangen Sanbels hat alles ge-Randen und fic mit vier feines Gelichters un.

terfctieben, daß teine Smenlehre, noch ges funde Bermunfe, noch derentiche Glückfeligkeit mit dem Christenthume bestehen tonne. Ob Kant von diesem ebenso ärgerlichen als lächerslichen Borfall unterrichtet ift, weiß ich incht.

Ich bin fo gluctich gewesen, Blair's leatures on Rhetorio and bollos lettres hiet gut finden. Die Ansgabe ist in 4. mit des Berfasser's Bibe geziert. Bie es dem Abekung möglich gewesen, dieses herrliche Berk so schnöde zu benrtheilen, weiß ich nicht. Maie führt ein Mannscript von Abam Smith's Borlesnungen an; das was dieser seiner Theory of sentiments über die Sprache angehängt, gefällt mir nicht reche, ungeachtet ich es damals zu Beplagen der Zeitung übersette.

## 379. In 3. g. Sartineg.

Ronigeberg ben 18ten Aug. 1785.

In if es ein Bunber, liebfier hartknoch, wenn Sie bedenken, was Sie vergangenes Fruhjahr ausgeftanben haben, daß die Behen nachkommen? Finden Sie die fibende Lebensart nachtheilig, warum find Sie Ihr eigener Richter und henter? Ift es ein gottgefälliges Opfer, fich zu Tode zu arbeiten? Dat er uns nicht felbfi ein Bepfpiel der Anhe
gegeben? Rein Beruf bringt das mit fich, sondern es ift das Treiben einer tyrannischen Leidenschaft, und einer sclavischen Gurcht vor Hunger und theurer Zeit, und eines heidnischen Unglaubens an Seine Borsorge über uns und die unsrigen. Ja, fagen Sie, Arzt hilf dir felber! Auch als ein guter Wirth sonten Sie fich ein wenig Ihrer übertriebenen Arbeitseligkeit schämen. Run Gott wird alles zu leiten wiffen, ift Ihr und mein Troft.

- 3ch babe bier unverhofft Blair's Lectures in swen iconen Quartbanden auf. aetrieben, und ben erften Theil ber Ueberfegung meines alten Rebenbuhlers mit bem Driginal verglichen, das in allem 47 Borlefungen enthalt, wovon nur 13 geliefert find; benn burch eine unbefugte Theilung ber brit. ten gablt ber Ueberfeger 14 fur feinen erften Theil. Ben allem bffentlichem Lobe ift ber Mann ein nafeweiser puriftifder Oubler, ber febr willführlich ju Berfe gehe; ungeachtet fich feine Arbeit ohne Bergleichung gang gut lefen laft und dem Ginn auch nicht eben Abbruch thut. Geine paraphraftifden Rlid-Rebensar. ten und gang überfluffigen Berbindungsformein, die er einträgt, find gan; unausffeb. lich, und verdunkeln alle Pracifion und bie größten Ochonbeiten feines Ochrifftellers.

## 380. In ben Rriegerath Odeffner.

Ronigeberg ben 25ten Mug. 1785:

Dr. Wagnet bat einige Eremplare philosophischen Borlefungen perfcrieben, und Ihnen auch eines jugebacht; es mare mir aber lieber, wenn Sie erft bas Buch porber anfeben mochten und er Ihre Erflarung abwartete. 36 babe es in einigen Orunden burd. laufen muffen, und mein außerordentlicher Geschmad murbe bielleicht burch einen ber erften bollandifden Baringe gescharft, Die eben Damals mit ber Apft angefommen maren, und ben ich mit bem Buche jugleich verzehrte. Die Recenfenten in Rurnberg und Dalle fcheinen nicht bey einer fo gunftigen Diat und mit fo gutem Appetis gelefen ju baben. Ald Gelebrter ift man faum im Stande, ein foldes Bert obne Giferfucht ju loben, ober es gebt ibm auch wie einem Ramel por einem Dabelobr.

Dente ift unfer Freund Berber in fein 421es und fein vierter Sohn Abelbert in fein 7tes Ighr gegangen. Diefer doppelte Geburtstag ist von mir heute ben unferem Oberburgermeister gefepert worden.

Monboddo ift mit bem zweiten Banbe gluciich zu Ende. Blair's Borlefungen habe ich mit ber Ueberfegung verglichen, welche fic sonst recht gut lefen last, aber in ber Bergleichung unendlich verliert, nicht aus bem von Ihnen angegebenen Grunde, sondern aus Raseweisheit, Leichtsinn oder Gleichgultigkeit bes Uebersegers. Reine Seite, wo nicht Flickwörter und Rebensarten vorsommen. Ich hatte eben so gern die Uebersesung der Predigten verglichen, weil ich auch nicht recht den englischen Styl darin erkenne, aber ich habe das Original nicht austreiben können.

Sac's Bortrag ift auch mehr nach meinem Geschmack als ber gar zu wortreicht Bollifofer, ber saft in lauter Exclamationen und Interrogationen betet und predigt. Der erste Theil seiner heiligen Reden über den Werth des menschlichen Lebens ist das erste und einzige Buch, das ich bisher von ihm gelesen, und ich vermuthe, daß unser Kirchenrath W.... ehemals aus dieser Quelle zu reichlich geschöpft, und mir selbige daher ein wenig trübe gemacht hat.

Nebermorgen hoffe ich auch mit meinem 55ten Jahre fertig zu werben, an dem ich mich ganz mube geschleppt. Wir erwarten Die hier, und ich wünschte Ihnen etwas neues aus erfter hand mittheilen zu tonnen. — Der Geschmack eines hungrigen und eines Lufternen fann auch bisweilen zusammentreffen.

381. Un ben Rriegsrath Scheffnen.

Sonigsberg ben Iften Gept. 1785.

36 mus mich wegen zweper Diffverftand niffe mo nicht rechtfertigen, boch wenigftens ber Ihnen, entschuldigen. Ben aller meiner gegenwärtigen Schmache, bas geringfe Rluge an beuten ober ju fcreiben, bat es mir faum einfallen tonnen, Zollikofer und & . . . . pagren. Ben allem Eindruck, ben bes erften Schönheiten auf mich gemacht, widerfleht etwas in feinen Reben meinem Geschmack, bas ich nicht ber Dube werth gehalten ju unterfuchen, und ich damals mir erffarte burch bas Mlaginm bes Schrevers, ber aber ben alten Eramer, wie man mir gefagt, ju feie nem Stedeupferd mehr branchen foll. Der erfte Band ber Aredigten über bie Burbe bes Menfchen ift meines Biffens bas erfte Buch. bas ich von ihm gelesen. Runmehr weiß ich, daß es an jener Affociation meiner Einbildungs. fraft nicht liegt, sondern mehr an meiner Idiospufrafie, die das Wortreiche, das Gleiche formige, bas Abgezirfelte, bas Rungmagice, das über und über redende für unnatürlich bålt.

Der zweite Theil von Monbodo hat für mich mehr Inhalt gehaht als der exfte. An-flatt mit ihm gar nichts zu schaffen haben zu

mollen, habe ich mir seine alte Wetaphpsik verschrieben, so schwer fie auch meinem Bentel sallen wird. Seine Hoppothese aber von Ersindung der Sprace ist immer in meinen Augen eine Grundluge, die wie eine schählischen Gerache und Sprachfunkt sind zwep verschiedene Dinge, wie Vernunft und Phisosophie.

Der Benfall; ben Menbelefohn mit fel. ner Metten finben wird und fich jum Borauf verfprechen tann, foff ihm feine Befver Bei. tion bon mir zuziehen, ba ich mehr meine - Somade als meine Starte fuble, und Bott Lob feinen Brief mehr noch Billet, viel we. niger ein Buch fcreiben fann. 3ch habe efn Jahr lang über Spinoja's Sittenlehre gebratet ohne um ein haar weiter gefommen gu fenn. Mendelsfohn und feine Freunde find uber ben Berbacht bes Atheismus febr aufaebracht gemefen, ungeachtet ich benfelben für einen bloßen Atticismus ober Dialect ber reinen Mernunft halte und bafur erflart babe. Leffina foll auch jum Spinozismus, Einem und Ille lem, feine Buffucht genommen baben, ber letten Theorie feines Chriftenthumes. Diefer fleine Umftand bat feine Biographen irre gemacht - und burch alle biefe Episoden bin ich auf meine Idee einer Metafritif über ben

Hurismus ber Bernunft und Sprache, die ich schon seit 1781 im Schilbe geführt, jurudgebracht worden. Aber in meiner Lage habe ich weder Luft den Mund aufzuthun, noch burch meine Gansetiele jur Menschenvertlügerung oder jum Weh ihres Aergernisses eine Zeite bepzutragen,

Die beste Philosophie über die Sprace babe ich in dem Buche eines deutschen Schulmannes gefunden, der mit der letten Messe poch zwey Schriften ausgegeben, die ich in den hiesigen Buchläden nicht habe lauftreiben können. Der Mann von unerkanntem Ber, dienste heißt Meiner, und ich bestie von ihm bloß eine hebraische Grammatik. Seinen Bersuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten Bernunftlehre hoffe ich in einer Quiction zu erhalchen.

Sartfnoch hat mir die Schrift über Offenbarung, Christenthum und Judenthum geschickt, welche ich beplege. Ich bin jest aller
sophistischen Schleichwege überdruffig, und
wünsche nur, daß der noch immer unbekannte Verfasser der Vorlesungen die gerade,
einfaltige Bahn, welche er so glücklich eingeschlagen, fortsehen und vollenden möge. Diese verbindet das älteste und neueste, das tripialste und paradoreste für meinen Geschmack.

1

Es ift mir lieb, daß wir Kinder eines Monats und einer Decade find. Ich hatte mir aber den Unterschied großer vorgefient, weil ich karzlich die Ehre hatte, von einem fehr galanten Juden für einen Siedziger angeseschen zu werden.

382. An ben Rriegerath Scheffner.

Ronigsberg ben isten Gept. 1785.

Da bie folechte Witterung mich ju Danfe balt, habe ich bie bren erften Bredigten bes Bollitofer wiederholt, am mein Borne. theil theils zu berichtigen, theils mir felbft an erflaren. Sie beobachten mit Ihrer gewöhnlichen Beinheit, baß ber Benfall mich ein wenig fden made und jum Wiberfpruch geneigt, vielleicht gar ju einem beimlichen Reibe. Diese Qualitas occulta meines Dif. tranens macht mich gleichwohl auf feine Art unfabig, Diejenigen Salente, auf bie ich nicht ben geringften Unfpruch machen fann und ju benen mich bie Ratur ober mein eigenes Migverftandnig derfelben verfcnitten bat, befto inniger ju bewundern und ju er. tennen. Aber mein Gefdmad ift einmal, lieber gar nicht urtheilen, als nach bem bloßen Unfeben ber Berfon ober Gache.

Rollikofer verbindet mit bem Reichthum feiner Oproche eine febr aludiche Defonomie ber Borte fur ben Berffant und bas Sert. Die Schnur feiner Arggen, Andrufungen und Redefiguren ift woller Licht und Warme für bie Ginbildungsfraft. Gein. Decanismus if voller Symmetrie. In feinen Gebeten, Abtheis lungen und Unwendungen ift Einheit und fung. liche Beglebung. Diefe Ochonbetten und Energicen find fo fichtbar und fo finnlico, bas nur ein Blinder und Tauber felbige leugnen ober in Ameifel sieben fann; aber eben fo wenig die Egotologie und Ginformigfeit; und . baf ich felbige mit einer ebenmäßigen Genauigfeit und Ebiden; fuble, und ein wenig aber-.alaubifd bie evangelifche Urmuth und Einfalt ben Ethnicismis und ihren Bolplogie im Beten und Bebren unenblicher und inniger borsiebe: weil ich für Wahrscheinlichkeit weniger reigbar bin ale fur Babrbeit.

Die Wahl des Textes fiel mir gleich auf, und die Ruhnheit gefiel mir — weil man pon keinem einzigen Menschen, auch nicht vom ganzen menschlichen Geschlichken genkande, daß ihm die ganze Natur unterworfen gewesen sen, als von dem einzigen Individuo und Ideal, worauf ein gewiser Lehrer der heiden die prophetische Stelle gedeutet. Wenn auch

ver Sprachgebritich es einem Rediner erfaubt, von jedem Unterthan zu fagen; was das eib gentliche Pradicat ber Kurffen und Monarcheit ift: so besteht doch der Grund des Christenschums oder der Form deffelben nicht in einem bloßen Sprachgebrauch.

Die Frage bes Rammerere : Bon wem rebet ber Pfalmif? ift boch wenigftens einem andachtigen Lefer erlaubt — wenn gleich ben andachtige Zuborer bes Predigere Fragfucht geduldig aushalten muß, und bie wenigften richtig zu antworten kanm im Stande find.

Iff in diefem gatte von Denfchen übets Banot die Rede, fo verliere ich faft allen Sinn und Aufammenhang; weil ich gar nicht begreifen fann, bag unferer Ratur baburch Leib gefcheben, baß felbige einas geringer wie ber Engel ober Gotter ihre gerathen, und baf Der boche Gott biefen geringen Abbruch, abet eines Sterblichen Murren barüber gut gefund ben batte mit Dajeftat ju fronen. 36 weiß wohl, daß Diobs Beschwerben gere Ler in Bottes Angen maren als feiner Freunde Thein bireen - aber biel fonnte feinem Bubbrer einfallen, weil feiner ben-Brief an Die Des braer icheint gelefen zu haben, wo diefet Spruch auf eine gan; andere Urt ausgelegt mirb.

Die erfte Predigt ift also im Sonnde nichts anders als ein sehr schmeichelhaftes und gesställiges Gemalde von der Wurde unserer Verskandeskräfte, unserer moralischen Frenheit, unserer Thatigkeit und Perfectibilität, unserer Unsterblichkeit, woran tein Autor zweifelt, den unserer Originalität bis auf die Physiogehomie.

Neebigt per arsin wieder eben so viel gerehet — und in der dritten Predigt erscheint das alte Rieid noch einmal mit einigen Lapben des Christenthums ergänzt und aufgestutt. Boute aber das Christenthum wirslich auf so
eine Flickeren unsers Verstandes, Willens und
aller übrigen Krafte und Bedürfnisse dis auf
bie Scherben unsers Schapes hinauslaufen —
tad die Dauptsache auf einigen religiösen
Theorieen und Oppotbesen bernhen? Ift das
bie Verheisung alles neu zu machen, eine
Beistes- und Beuertause mit neuen Zungen?

Dergleichen Predigten find schmadhaft für Gesun? bie einen Roch notig haben, aber wicht für Krante, benen mehr mit einem Arzt gedient ift. Wenn du ein Mahl machft, so labe die Armen, die Kruppel, die Lahmen, bie Blinden.

Und nad meinem Geschmad, ift Bollitofer eine naturlich warme und flare Quelle, aber

nicht mehr nuter ben Sanben berer, bie auch felbiger fcbopfen, ober mohl gar wieder pan fich geben — und die plaufibelften Frrthumer, find immer die nachtheiligffen. —

Unfere Wurde hangt nach bestern Begriffent nicht von Verstand, Willen, Thatigkeit ab — sondern bleibt das Geschenk einer hohern Wahl — nicht mehr ein angebornes, sondernt erworbenes — auch nicht selbstetworbenes noch selbstständiges — sondern schleckterdings ab dängiges, und eben dadurch desto festeres und unbewegliches Verdienst. Alle herrlickeit der Wenschen ist wie bes Grases Blume — aber des herrn Wart bleibt in Emisseit. Necht zu theilen das Wort, der Wahrheit, und nicht zum bloßen Motto einer geistlichen Reds zu machen, gehört zum Fleiß eines rechtsschaffenen und unsträssichen Arbeiters.

Es thut mir immer webe, ben lacherlichen Rachahmungs Geift, ber immer bie ichwäche ften Seiten gueer Ropfe verfolgt,, ihnen mit feiner Bemunderung ichablicher, und gefährlischer ju feben, als alle Juxien bes Reibede ober ungerechter Eritif.

Doch weder Tadel noch Loft ift Urtheil; sondern bisweilen ein blofes argumentum ad hominem — eine Recensiqui, in nace, bie über den Berth eines Buchs uiches entscheidet. Bur Strafe meiner bofen Laune will ich alle

noch ubrige Bierzehn Prebigient von nenem tefen — und zur Schabloshattung lege ich meinem Gefcwas bas Memoter bes Mirabean ben, welches ich heute erhalten!

383, Un Gottlob Emanuet Linbnet.

. ... Ronigebeug ben 4, Det. 1785i

Geliebtester herr Dortor und alter Freund, Dtefen Augenblick erhalte ich Ihren langst gefounschen Brief. Wie haben Sie so gransam
stehn können, Ihre Freunde so lange auf einige Nachricht von sich und Ihrem veränderten Aufenthalte schmachten zu lassen? Wegen
der traurigen Witterung, die wir den ganzen
bommer gehabt haben, danke ich Gott, daß
sich wider nieinen Willen habe zu hause bleiben mussen. Sonst ware ich mit meinem Ishann Michael gewiß auf ein Paav Tage Ihnen
in Jena auf den hals gefondmen.

Eben' fommt. Kanter, "Der feit diefen Wochen nicht in der Stadt gewesen, und aus Ungeduld über die betrübte Witterung, und all sein Futter und den überschwenglichen Sein in Sommer. Getreide vor seinen Angen faulen' und mobern zu sehen, sein Erntenan verlassen hat. Mit feinem Pres. Papier geht eb näch Wunft. — Ebbe und Fluth ift keine Sischeinung kleiner Seen und Meere.

Ein sunger Student aus Dominan, der in der Gegend Hofmeister ben einem Landebeimmative gewesen, hab, sich zum Stifter einer Kleinen Rotte und ein ziemliches Aussehein hier gemacht durch einen Understand undeMisserand der Exitif der reinen Werunnft, und leine und erschäute Berachtung; des Christentsuns; was erschäute Berachtung; des Christentsuns; was ran fein Lebrer gewiß sehr unschlichtig ist. Diesa Dominauer haben aber kann, wid minn hört jest nicht mehr von ihnen. Der Ausschlichen bieß Schulg ausgebienen aber kann. Schulkaner, norschweige Australie, sondern Bomnauer zu heißen.

Croffe of Bonigsberg, ben foten Dit. 1785.

Altep, fieber Genatter, Laubdmann, und Ergund, Länger kann ich unmahlich weihalten. Ihr weiter Theil homma nicht anzimphi pan Sill and: feine Bachrich. Golfgereziche, pan Sint and: feine, Kachrich. Golfgereziche, pan folle, er etwa in Rath fonn, so iirgen, wolf Dutaten hier ihr icht dereit, und unter würdigte Oberbürgerweiten hier ihr icht deneit, und unter würdigte Oberbürgerweiten hier in fanten ber im forten b. M. ging ich steppel; installe fon dern. Den zten d. M. ging ich specheines Unftrages bis an die Rofgartische Airche und gerieth auf lauter Jerwege. Wie ich zu hau-hamann's Schriften. VII. Ih.

te tomme, fant ich ju meiner Freude und Odenden ben Grafen Friedrich Leopold von Dtollberg, ber wie ich erft nachber erfuhe, treb iganie Stunden gewartet. Ich bagleitete 'der bie jum Rapferlingifchen Saufe, und er ift noch bemfelben Abend abgefahren. Der geme Nob. Dicael tam ju meinem großen Berbeuß fo foat nach Saufe, baß er ben liebens. merbigen Dann gar nicht zu feben befommen. Bie febt es mit Ihrer beiberfeisigen Gefund beit? Bernbigen Gie mich boch balb baruber mit beffern Rachrichten, als der febr theilneb. menbe Bruf mir geben tonnte; Gine Sansbaltung wie die Ihrige, bey einer franken Bebalfin, mit Ihren Amesgefcaften und Ropf. arbeiten! Ich weiß nicht wie mir gn Duth wird, wenn ich baran bente, noch was und wie ich an Die foreiben foll. Meine gange Mile unwelideliche Opposthonbeie febeint aus beruleiden tiefen und bunteln Ginbrucken ja fommen, die auf mich fortwirten, wenn ich mich nicht mebr befinnen fann.

Unfer Jonathan in Duffelvorf hat mir fei, me speciem toni gegen Membeldsohn jugeschillt. Sein Berfahren fcheint mir recht und king; bie Areopagiten werben fcwerlich so unpartbenife fenn.

385. In . Derber.

Ronigsberg, ben gten Rov. 1785.

Berglich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund, Enblich kann ich dazu kommen, Ihnen für all bas Gute zu banken, welches Sie meinem hill erwiesen und bas ich in ihmt genossen. Ungeachtet er mich mit seinen Erzählungen von seinem breptägigen Aufenthalte in Ihrem Sause übertäubt, so wird mich boch nichts bernhigen und vollkommen befriedigen, als der Gelbsigenuß Ihres Anblicks, so wenig ich auch den Weg zu dieser Glückseligkeit noch absehen kann.

Den zweiten Theil Ihrer Iveen habe ich gleich beym Empfange verschlungen. Kant ließ mich anch darum ersichen und behielt es wieder seine Gewohnheit über eine Woche. Et schien mit den zwen erken Büchern sehr zusfrieden, die er besser zu beurtheilen im Stande ist als ich. Eben jest habe ich es zum zweitenmale durchgelesen mit verdoppelter Zusseitenheit und Sehnsucht nach der Kortsetzung. Das terque quaterque placedit ist mir noch nicht hinlänglich zum Urtheil und zur Uebersicht des Ganzen, wornach ich lüstern bin. Der Abschnitt über die Regierungen scheint mir weniger ausgearbeitet zu senn. Noch zwen

Theile vermuthe ich jur Bollenbung Ihres Planes, ben ich nicht zu anticipiren fahig bin.

Unfer Jonathan in Duffeldorf tann fic auf ein unbarmherziges Gericht gefaßt machen, wenn ich ben Afpecten trauen foll, unter be nen Mendelssohn feine Metten unferem Rrititer ber reinen Bernunft abreffirt. Bernbigen Sie bod unfern 3. daß er Mendelsfobus zweiten Theil abwartet, ohne fich um bas feitwartige Geflaffe ju befummern. Die Aufnahme meines Golgatha wird ibm. auch vielleicht jum Bepfpiel bienen fannen. 3ch hoffe menigftens einen guten Stoß zu erhalten, ber meine vim inertiae ein menig überwiegen mirb. Ben mir bangt alles zusammen und in einander, wie Dimmel und Erbe. Ueber Inbr und Lag liegt Spingggauf meinem Lifche. Ihr Thema über Trabition. Sprache, und Erfab. rung ift meine Lieblinge = 3bee, mein Eo, worüber ich brute - mein Ein und Alles -Die Jose Der Menschheit und ihrer Geschichte - das vorgestectte Biel und Rleinod unferer gemeinfcaftliden Autorfchaft und Freundichaft. Wir werben und wiederseben und ich merbe an Ihren lebendigen Roblen meine tobten auftecten.

Erft vorigen Sonntag hat unfere Afademie einen neuen Rector an dem alten abgelebten Boblins befommen. Sobler nimmt feinen Abschied und geht nach Berlin, weil er anser ber orientalischen anch die griechische Professur und wo möglich noch einen Civildienst obenein an sich reisen wollte. Ben aller Gelehrstamseit taugt der Mann gar nicht zum Untersicht, unterhält seine Zuhörer mit nichts als Lesarten, weiche die Syntax nöthiger haben. Ins Cabinet hat er auch mehrmals geschrieben, um Academicien zu werden; der König hat immer mit einem gnädigen Rein geantwortet.

Meinen Bohlthater B. vermuthe ich jest au Saufe, und boffe daß ers mir melben wird. Rann au Riemand ichreiben, felbft nicht an ibn. Wenn ich unfern Jacobi fo oft beimfuche, fo ift ein Busammenbang von Umftanben und Empfindungen ichnid baran, - und ich entschuldige mich felbft mit ber vielleicht faliden Borausfebung, baf er bie meifte Beit aufzuopfern bat. 2Bo Gie, liebfter Berber, Thre bernehmen, alles in lefen, in fammeln, in Bache und honig ju verdauen - Ber ba hat, bem wird gegeben! 3ch mochte por Scham und Angft bergeben, wenn ich mich mit Ihnen vergleiche. 36 fann nicht. falecht genng von mir benfen, und boch fommt es mir anweilen bor, baß ich mir und mei= nen Freunden badurd jugleich Unrecht tone. In Diefem Laborinth liegt mein Schwindel.

Arbeit ift mir verhaft, noch verhafter Miffiggang. Ift ein folder Gemuthezuftand Gunbe, ober Strafe ober Prufung — vielleicht eine Solle, wenigstens ein Fegfeuer?

Gott helfe mir nach Berlin; bon da foll mir ber Weg nach Weimar nur ein Sprung feyn. Boller hoffnung und Verlangens feibst zu tommen, schreibe ich nicht mehr ohne besondere Veranlassung in diesem Jahre an Sie, alter, liebster Freund! Gott segne Sie mit Gesundbeit, Frendigkeit und Starke!

387. An ben Kriegerath Scheffner,

Ronigsberg, ben 17ten Rov. 1785.

Der Rovember ber Berliner Monatschrift ist mir wichtig gewesen burch einen Briefwechfel von Lavater, der einem D. Renfville aus Frankfurt im September einen Brief über die Krankbeit seiner Frau dictirt hat an hoferath Marcard zu hannover, der aus Lanusanne darauf geantwortet in einem sehr meisterhasten Tone. Der Graf zu Stollberg sagte mir schon, daß Lavater in Gefahr ware, durch eine Krankbeit seiner Frau, sich wieder ans stollig zu machen durch Experimente, die in Paris getrieben wurden mit einer Umstimmung der sinnlichen Werkzeuge, welche man jest Desorganisation nennt. Der gute Lavater hat

Durch biefe neumodische Eur seine Fran in einnen so exaltirten Bustand verfett, daß sie im, Schlafe weissagt, und Wunder redet, die den unglaubigen und lieblofen Berlinern jum Genlächter dienen.

Unfer Rant, ber in biefen Monaten ben Begriff beffen, mas er unter Menfchenracen perfieht, entwidelt, bat furglich einen Berfuch aber ben Grundfat bes Maturrechts von einem D. phil. und J. U. G. hufeland erhalten, in bem er faft auf allen Seiten, ber Scheblimini aud bftere angeführt wird. Der Mann hat Belefenheit und eine gewiffe Evolutions gabe, aber nicht in dem guten Berffande, ber Ihrem Geschmad Genuge thun wurde. Dei. ne Eitelfeit, in fo gute Gefellichaft aufgenome men ju werden, wird wohl nicht lange bauem. 36 erwarte mit ber nachften Boft ben neues ften Band ber Allg. d. Bibl. welche fich in einer ausführlichen Recenfion meines Golga. tha berabgelaffen, um mir vermnthlich Galgen und Rad aufzurichten. Wenn die Rifche nur recht angebiffen hatten, fo wurde ich meinen Rober nicht umfonft ansgeworfen haben, und ich murbe bas Rirchenjahr vergnugt beschließen und anfangen. Die langen Abende ber lieben Moventegeit find mir immer Erndte und Beine lefe gewesen, und ber Binterheerd gefelliger mit feinem Mond : und Schneelicht, als bas

weite Belb und alle berführerifche Garten-

Die Briefe über bie Naturproducte von bem Berfaffer der fosmologischen Unterhaltungen, find mein Zeitvertreib. Aur der erfte Theil ist heraus, aber wegen der schönen Rupfer sehr kostbar. Dieß ist meines Erachtens der beste Philosoph fur die Junge und schöne Welt; ich ziehe sein Talent dem Campe und Salzmann weit vor.

Ein gewisser Michaells hat bes Spallanzani Werk von der Verdanung übersett, das fich pour la rareto du fait ungemein appetite lich leben läßt. Um Jhre: zu schonen, und meine zu befördern, muß ich dem Benspiele meiner Leute folgen und schlafen gehen.

388. Un Frang Bucholg gu Dunfter.

Ronigeberg ben 5ten Dez. 1785.

Dun versiehe ich leiber, Seelen-Franz, was Lavater mit Ihrer tobtlich peinlichen Lebensart fagen will. Ein solches Fegfener kann kaum ein Salamander anshatten, aber kein Menschenkind von Fleisch und Blut. Es muß Ihnen bev einer solchen Feendiat nichts als Haut und Anochen und ein homerisches Ichor, Sotter- und Nervensaft übrig bleiben. Daben Sie mit sich selbst, mit der jungen Muttet im hoffnung, Ifrer Familie und Rachwelt Mitteiben, und entwohnen Ach von einer solchen kunstlichen, widernatürlichen Ummen Bucht. In einem soichen Treibhause und Backofen, wozu Sie ihren Leib machen, kann kein animalisches Leben in petto, weber Franzden noch Marianchen, gefund zur Welt kommen. Die muffen noloms volens zum Ges brauch ber frenen Lust und bes kalten Wassers, frentich Schritt vor Schritt, zurückehren, nut sest und warm zu werden.

Unfer Jacobi laborirt an einer verzweifelten transcendentalen Autor. Colif. Ich habe ihm gerathen, um dieser Grillen los zu werden, nach Münster zu gehen. Er ist ein junger artiger Wittwer und ein Verehrer Ihrer Mariane. Ich gebe Ihnen also ben Rath, auf Ihrer Dut zu sepn und ein wenig eifersüchtig zu werden. — Das erste beste Blindekuhspiel einer Leidenschaft ist ein souveranes Mittel gegen alle Speculation und kunstliche Einbildungen.

Sott gebe, daß wir 1786 zu Weihnncheen sufammen fingen: Und ift geboren ein Kinderlein. — Alle Ihre Lebel find paffabel und resparabel, wenn Sie nur Derz genug haben, zu der einfältigen und unfchnidigen Watur zurückzukehren. Sie ift die berritche Tochter der Gottheit, und Marianne sep ihr Wild

Ibnen im Spiegel.! Friede und Frende, Se. gen und Gnade jum nenen Jahre!

389. In Berber.

Ronigeberg, ben 19ten Jan. 1786.

Berglich geliebtefter Gevatter, Landsmann und redlicher Arennd, Ihren Brief erhielt ich eben ben 12ten b. M. da mir ber Ropf gang benommen mar von des Mendelesohn vidtlidem Lobesfalle. 3d batte bie Morgenfun. ben nur ben ber erften Erfcheinung burdgeblattert, und eben machte ich wieder ben Unfang mit ichlechtem Fortgange und etwas aufgebracht, als ich ben Tob bes Berfaffere erfubr; da meine ehemalige Freundschaft fur ben armen Mann aufwachte, und es mir recht web that, ihm nicht einmal bor feinem Enbe gefdrieben ju baben, um ibm einige Erlauterungen mitzutheilen. Aber Sie urtheilen gang recht von ihm. Er glaubte weber Doff noch ben Propheten, ungeachtet er fie überfest hatte, und murbe allen meinen brief. icaftlichen Berficherungen and nicht getrant baben. Der Unglaube ift bie altefte, fartfie, und neben bem Aberglauben die einzige no surliche Religion. Den 27ten Robember babe ich bereits den 63ten Band ber U. b. Bibl. erhalten; nun werben Gie Dro. II. - IV. and

gelefen haben. Dit ber lateinifden Beinma bin ich recht gefrieben gewefen, und wunfchte ans Dantbarfeit ben Berfaffer zu wiffen. Ein maßiger Benfall ift mir lieber, als ein berbachtiges übertriebenes lob. Aber an bem politischen Abitifter &. muß ich mich rachen mis einem Efels . Rinnbaden. Das babe ich ibit bennabe jugeschworen. Und ich will von mel ner Antoricaft eben fo feverlich Abichieb nebe men, als ich vor 23 Jahren felbige angetres ten babe. Sobald ich von meiner Arbeit giudlich enthunden bin, werbe ich bas gelege te En anmelben. Der Ropf bat mir bereich fo gebranut, baf ich bon Sinnen au fommen glanbte. Jacobi bat feinen. Jehn an mir ges funden, und ich beforge ibn beunrubigt an haben burch meinen Autor Baroryemus. Das Beke mas ich thun fonnte war freplich, aus mir felbft fur ibn eine Babel ju machen, an ber er fich fpiegeln fonnte.

Run haben Sie auch schon ben Remton in nuce im Janner gelesen. Das kleine Ding that eine allerliebste Wirkung jum erften mat. Das bis et ter lectus vermindert immer mehr die Ueberraschung. En! En! mein lieber Gebatter, Landsmann und Freund, daß Ihnen die Schläge Ihres alten Lehrers so weh thun, gefällt mir nicht recht. Dieß gehört jum Antorspiel, und ohne diese veniam mutuam muß

man fic gar nicht einlaffen. Jeber gute Ropf bat fo einen Gatans Engel nothig fatt eines memento mori - und die bittere Aloe macht rothe Bangen, beforbert ben Umlanf bes Blutes und ben Rortgang ber Arbeit, befonders fo lange biefe noch unter bem Umbos ift. Das bient im Grunde alles ju Ihrem und Ihres Berts Britem, wenn Sie es gut anmenden wollen - et ab hoste concilium. Und Das ift Rant nicht, fonbern im Grunde ein guter homunculus, bem Sippel eben fo ein Ende wie bem Menbelsfohn weiffagt. Das Soreiben ift ihm jest eben fo ein Bedurfniß, wie bas Meben und Blaubern. Der fonigl. Bibliothecar foll fich. febr fur biefen erften Beptrag jum neuen Jahre bebanft haben, wie leicht ju erachten. Sind Gie nicht erft in ber Balfte Ihrer Ibeen? Sind feine Erimmernugen ohne Grund, fo fallen fie bon feibit weg. Saben fle Grund; beffo beffer fur Die, ibn noch ben Beiten ju entbeden und fic barnach richten m tonnen. - Alfo is bein Brod mit Rrenben, trinf beinen Bein mit autem Muthe, benn bein Bert gefällt Gott. Diefer Billigungstrieb, vulgo Glaube, balt bod immer feft, wenn alle andere Strice reifen.

Sat Sie ber gute Safeli aus Borlig befucht, wie er fich vorgenommen? Er hat mir eine

Softesvertheidigung ider die Zulassung des Bosen empfohlen, die ich hier nicht auftreiben kann und diese Woche verschreiben lasse. Start bessen habe ich hier eine alle Abhandiung von demselben Autor de Marces, über die Berbindlichkeit ver gattlichen Gesehe von der Tarbedlichkeit ver gattlichen Gesehe von der Tarbedlichkeit ver gattlichen Gesehe von der Tarbedlichkeit ver gattlichen Gesehe von der Tarbedlicht des pein Unter Startschlessen der gestingen. Ich weiße nicht ob mein Urtheil bestach ist, andere soniel neuech bennahe anticipitete gegen den gewinm geschift nicht erwarten kann, um meine Renginne zu stillen. Lennen Sie selbige, so bitte ich wie Ihr Urtheil ans, das meinige in berichte gen.

390g. Un bie Boqu von . . . . . in Conigiberg. 18

Monigeberg ben 5ten gebr. 1786.

Die Schwachheiten meiner leiblichem Beb genwart, wonden E. D. bereits ein. Brweis meines Gehersams abzeiegt wonden, habrich feit Aurzem so überhand genommen, baß ich Ihnen, Endbige Frau, den Eckel einer peter fonlichen Aufwertung durch einen langweitigen Brief, ersparen muß.

Den gten bes Christmonats, ba Apoll mit allen 9 Musen und 3 Gratien, Corfifa.und ber Kaifer von Japan mit Auruftung eines

Aibernen Sochzeitfübel beschäftigt waren, fam ich mit einent fiblefen Manle und außeror-Dentlicher Labmung meiner fpracharmen fot pernben Bunge, die fich oftere und mehr burch ein verbiffenes Stillfdweigen ber Uchtfamfeit vis burd Schmeideleben an großen, Karten, Toonen und reiten Beiftern verfundigt baben Mila, gu Saufe. Won biefer Beft an ift mein Ropf und Dagen bennahe wollig gerftort, bal ich wenig Doffnung babe, bas Band ibrer Barmonia praftabilita, wie die Gelehrten es Mennen, wieder hergeftellt ju erleben. Raum sit it im Stande ben geringften Bufammen Sang meiner Gebanten und Ausbrude ju erzwingen, ohne Uebelfeiten unter meinem Der. gen ju fublen, die ber einem alten Danne, feiner natüglichen Deutung noch lächerlichen Confequen; fabig find, wie etwa ber Kall bep jungen empfindfeligen Damen eineneffen fonnte. ....

de Bargeftern bestichte ich eine Freundin, wels die meine einzige biefige Gebatterin ift, die ben Lag vorher mit einem hocht gefährlichen Magentrampfe befallen war, und fam mit einem Unstoß von Gluffieber und einer Deiferfeit zu Daufe, von der gestern die glaubmardigften Manner, welche der Simmel zu einem Besuche ben mir jusammen führte, Dhienzeugen gewosen find. Ihre Ramen find in dem hochgraft. Saufe zum Theil bekannt und beliebt, daß ich eben beswegen Bebenden trage, die Ehre und Burbe ihrer i Freundschaft für mich, zum Beleg einer folden Rieinigkeit, wie meine zufällige Deiferkeit ift, zu mißbrauchen.

: En. Sodwoblgeb. fommen: übrigens aus ber Danptlindt eines Churfurftenthums, Die weit Unglud bes Ronigreichs Breugen (wie rinft Warfdau fur Sachfen ) bie Refident nus fere großen Ronigs ift - - aus einer Re-Adeng, wo ich nach bem Cobe eines judi. fcen Beltweifen und feit ber Abreife eines rechtschaffenen gandsmanus nach Paris, feimen Freund weiter babe, auf den ich mich får jest befinnen: fann ; aus einer Refibent, Die gwen meiner lebenben Freunde eines Morbs beschuldigt, ohne ju wiffen, baß fie felbit eis ne Mendelmorderin und verpeffete Reinbin aller Bahtheit und öffentlichen Wohlfahrt ife - die fich mit bem Mark unferer preudifchen Cientefnocen: maftet.

Gott ift nicht ein Gott ber Lobten, finbern ein Gott ber Lebendigen. Berzeihen Gie es alfo, gnadige Frau, wenn mein Derz, so lange es noch selbst lebt, für zwen lebendige Freunde ftarker und gewaltiger schlägt, als die allgemeine deutsche Baal mit ihren mimiiden Engeln und merkurialischen Dofratben

um ben Leichnam, eines Mofes und Matons die Bruber im Bantheismo, wir bie Gelebrsen es neunen, gewesen fenn follen, ju benten und wehtuffagen im : Staube fenn wirb. ... Da id, meineignabige grau, lieber Bort balte als broben ober berfprechen maa, fo Saben Sie Mitleiben mit einem alten Inbaliben, ber an nichts benft ale fein baus an beftellen ober reifefertig ju fent, ber ofme Megen, Roof und Stimme, "Ad. von iber großen Wett: abfondern und aus Math bie Gin. Semfeit feines wuffen & ammerleins allem Go naufd und Geneange porziehen muß: bem Ber-Un; noth- gfeichgustinen als ein welfches, Bebtom: ober dalbaildes Babel, ift phet wille. Salor montible Dernlichkeit nicht mit bem: 2006 eines Lagarus vertanichen michten ber amit eines enderfüßen: Rade, im foaumenben Manbe. .... mit einer Buth bin: nur sin! fledvage du Nord, aber fein elles zermalmenber Rundrichter ber reinen Wennunft: michiem Einvanden fabig ift, bas Ende aller Dingenund: fein: eis aanes, mun. Lineigen : Cingenmerkinden weiligen ibm noch ubrigen Angenblide macht. ..... 1885 ., Gnavige, Frangligich ibin Gottlab, am Enbe alle meines a Cherabens: und .. auforber. lebten Seite biefes großen:Bogens. Baif ich En. Decimal in the contract of the Mir an bergreen, nach zu verauffen, bein bode gråf.

- licen Saufe meinen unterthanigften Dant fur Die mitgetheilte frangofifche Abschrift, bie ich eben biefen Augenblich erhalte, au ertennen in geben, auch fich meiner alten Brannbin. beren bofer Rame mit bem ublen Ruf bes meinigen fo unichnibig fompathifint, ben Gelegenheit ju erinnern. Bielleicht thut bie Borfebnug Bunber ben irgend einer wöhlsbatigen Quelle Dero poetischen Einbildungefraft, mit ber Erfcheinung meines Schattens Genuge gu feiften und auszufohnen. Mit diefem einzigen Baniche, ber mir bon Bergen geht, ber aber Leben und Glud fur alle Pilgrinte nach Rube voransfest; menn' ich alles was ich nicht aus. andructen vermogend bin, und erfterbe mit ber tiefften Chrerbietung und lebhafteften Soff. nung eines beffern Bieberfebens

Dero

unterthänigst ergebenster bemuthigster 3. G. D.

391. An 3. gr. Bartinod.

Ronigsberg ben roten Darg 1780.

Gestern Abend brachte mir ein guter Freund den Marz der Berliner Monatschrift) die auch von Mendelssohn und den dazu geschörigen Sändeln überläuft. Unser Landsmann R. befommt sein Theil, hat aber einen breisspamann's Schriften VII, Ih.

ten Riden und bie Gabe einer leichten Goul. ter. Das ich Untheil baran nehme, tonnen Die leicht erachten. Ich habe feit bem 17ten Dec. meinen Ropf ziemlich angeftrengt, aber mit wenig Bortgang, um auf eine eben fo feverliche Art meiner fleinen Autorschaft ein Ende in machen, als ber Anfang meiner fo-Bratifden Denfwurbigfeiten gewesen- Bon biefer fubliden Arbeit, ju beren Unternehmung ich Sie nicht migbrauchen fann, banat bie Sammlung meiner Schriften ab, aber vorber Die Unsführung meiner Reife. Gerath mir Diefer Ochluß, fo tonnen Sie fic befto mehr Bortbeil von der Ausgabe verfprechen. Dif. lingt er, fo mag alles mit mir felbft ju Stanb und Alfche merben. Dieß ift mein Plan, ben ich Ihnen in aller Rurge mittheile, und fatt eines Odluffels ju allen meinen verlornen Blattern, von beffen Aufnahme bas übrige får Sie und mich abhangen wird.

392. In ben Rriegerath Scheffner.

Ronigeberg ben 17ten Marg 1786.

Sie erhalten hieben ben britten Theil von Lienhard und Gertrud, das einzige Buch, das ich von neuen Sachen gefauft, und das befte, das ich feit ben philosophischen Boriesungen über das R. E. gelesen. Der Berfaffer

hat die Schreibart ganz nach dem Rationalton herabgestimmt. Ungeachtet dieses Fehters für Liebhaber der Reinigfeit und Deutlichkeitz, giebt es unwiderstehlich schöne, ftarte, große Stellen, daß man sich gar nicht daran satt lefen kann.

Wie fommen Sie in aller Belt, boch quehrender Freund, auf die Rengierde, mein Urtheil über . . . . . . . . . . . wissen?" Der bloke Rame biefes Schriftgelehrten war foin fo ominds für mich, bag ich alle nieine Beredfamfeit ju Pferd und ju Ruß aufgeboten; wie ich nach Berlin fcbrieb, daß fein !..... fich inm Rachfolger bes Litienthal qualificiren tonne. Bor einigen Jahren war to im Etnit bettlageria, und femand brachte mie ben erfen Theil eines Berfes, bas mit bem 38th gen einerlen ju fenn icheint. Da mein Rame felbit ein wenig ominos ift, fo las ich mit aller Undacht, aber mit ber Erbauung moffte es so wenig fort, daß ich mich um die fole genden Theile nichts befummert habe.

Ich munichte ben Doctor lieber in Berlift als in Ronigsberg verforgt zu feben. Da mit bem neuen Gefangbuche nur die Salfte ber neuen Reformation geleiftet worden, und uns noch eine neue Bibel nnumgänglich nothig iff, um ganz neue Chriften zu fenn; so gebe ich meine Stimme zur Ausfertigung berfelben nach

Masgabe bes Tellerischen Wörterbuches, bas teinen wurdigern Executor als diesen Schristgelehrten finden könnte. Ich hoffe, daß in seiner neuen Bibel auch mein Rame weder Omen unch Scandal mehr sen wird.

Aus Weimar und Mandebeck, weiß ich nichts. Duffelborf ift ber einzige Ott im beilrom. Reich, wo ich ju Daufe gehore, und ber einzige Canal, ben ich notig habe, um in meiner Buffe nicht zu verhungern.

Rommt Ihnen der Promethens auch fo fläglich, vor, wie den judichen Runftrichtern? Jacobi ift nicht Berfaffer bavon. Mein Freund Erifpus, welcher ber einzige Dichter hier ift, den ich darüber zu Rath gezogen, schilt es bloß wegen seiner Parte, die meines Erachens zur Ratur des Gegenstandes gehört, und worin der alte Menschenschefer und Bildhauer mit den modernen Feuerdieben von ganz gleichem Gehalt und Stoff ift.

Die beiden letten Theile bes Abelung über ben bentschen Stol habe ich mit genauer Both auf einen ganzen Bormittag ju lesen befommen. Sie haben wie ein Digeftib mir Dienfte gethan.

Rurglich erhalte ich einen Brief mit ber Aufschrift: tonigl. preuß. Badofen . Berwalter. Porto fam mir 44 gr., ich habe mich aber bafür satt gelacht. Bur beliebigen Rachahmung, wenn bas Effen nicht mehr fomeden will.

Ich frene mich auf Ihren Befuch; aber jum Gefellschafter tauge ich eben so wenig Als jum Arbeiter quoad materiale; benn jum formale habe ich mein ganges Leben nicht getangt in feinem einzigen Stuck.

# 393. An grang Buchole.

Ronigsberg ben zien Upril 1786.

Ach, mein anserwählter, ach mein ermunichter Gohn! Wir fieben alfo noch auf bem alten Bufe. Ihr Stillichweigen war mir Anfange mobithatig, aber in bie gange wurbe es mir verbachtig und veinlich. 3to glaub. te mir wirflich Ihren Unwillen gugezogen und war entschloffen, felbian baben, gen mit eben bem Bergen, wie Ihre unverbiente Gute ju tragen. Es freut mich berglich, daß alles gut geht und fleht. - 36 werbe Ihnen nicht viel fdreiben, und trane mir faum ju, Ihren Brief beantworten ju tonnen. - Richt Weimar, fondern Runfter und Ihr Saus ift der Beerd, ben dem ich' mich ju ermarmen und ju berjungen hoffe. -Meine Gefundheit erfordert ichlechterbings eine Ansflucht und Reife, und ich bachte, Sie bate ten mir Urfache gegeben, mein Leben mehr

en lieben als zu haffen, worin ich bepnahe weiter gefommen mare, als es recht und gut ift. Meinen Freund Araus bringe ich auch Ihrem ehrlichen Schwaben mit, wenn alles nach menschlichen Entwürfen geht, benen Gott fich mehr accommodirt, als wir den seinigen zu thun im Stande sind und Lust haben. —

Der befte Magnetismus und ichwerfte fur mich, wie ich noch jungst an Jacobi schrieb, iff I Cor. XIII. Ihre und Marianens opera werden Ihnen beffere Commentarien, als Jobann Cafpar's und Johann Georgs gebructe Randgloffen fenn. Giebt es einen Magnetismus, fo laffe er fein Dafenn burd Berfe beweisen, gegen bie fein Zweifel fatt finden taun, und burch Fruchte, die edler find als Beiden und Bunderfrafte. Alle Menfchen find Lugner - aber die Wahrheit ift einfach und braucht nicht viele Runfte. Wir wollen barie ber mundlich mehr reben, lieber muthwillig als ernfthaft. Ich weiß wenig felbft babon: es bat mir aber immer geahnet. 3ch umarme Sie und Ihre fruchtbringende Salfte in Geiff und Bahrheit eines von Grund bes Bergens ertenntlichen und gufriedenen Batere, und fcon in Gedanken reifenden und fommenden Theil nehmere und Beugen.

### 394. In Berber.

Ronigeberg ben aten April 1786.

Run, mein alter lieber würdiger Freund, Sie haben mich nicht vergessen, das weiß ich, und ich habe anch genug an Sie und Ihr Daus gedacht, wo alles, wie ich hosse und wünsche, wohl siehen wird. Wir haben hier seit Mittwoch nicht nur Frühlings - sondern bennahe Sommerwetter, das den Kranken wohlthätiger senn dürste als den Gesunden und Starken, die zum Misbrauch desselben geneigt sind und sich im Genuß nicht mäßigen können. Gott gebe, daß dieser Sommer die Mängel des vorigen Jahres ersehen mag und allen, durch einen guten nexum rerum.

Sie find meinethalben in Sorgen gewesen, und ich danke Ihnen, liebster Landsmann, für den Autheil, den Sie an meinem Schickfal nehmen. Ift Ihr dritter Theil der Ideen oder der zweite Theil der zerstreuten Blätter zur Ostermesse sertig geworden? Ich bettle darum, weil ich mir Erquickung daben auf einnige Stunden verspreche, und ich selbige sehe nächig habe. Daß ich im Genuß auch leider sehr eilfertig bin, und daß ich die Innigkeit der Dauer vorziehe, ist ein Ratursehler, den ich kaum ablesen werde. Ich will das Ene

de von allem feben, und dann fige ich bisweilen erfchopft oder überladen.

An unserem Jacobi in Duffeldorf habe ich mich in diesem Jahre zu Spott und Schande geschrieben. Mein Kopf leidet von dem Zustande meiner Eingeweide, das fühle und merste ich jest gar zu handgreistich, und habe das ber Halt gemacht, und will mir Zeit lassen mich zu erheben und zu bestunen, daß ich von weuem ansangen kann, wenn noch ein Leben sich mich in Gottes Hand ist, woran ich nicht derzweise: «magupung add und die derzweise

Wenn nicht Jacobi burch meine Wiberfprade und Queschweifungen gang irre gemacht worben ift, fo erhalten Sie vielleicht bald ben erften Bogen meiner Odrift, womit ich Mitefen will, die ein mabrer Benoui für meine alte Dafe ift. Diefer erfte Bogen ichien imir bamale giemlich gut gerathen ju fevu. wenn ber Tenfel nicht, wie bem Anfange ber befte's Bett, fein Spiel gehabt und offes wieber verborben bat, felbft in meinen eigenen Angen. Rach biefem Specimen wunfche ich bie übrigen. Ich bin aber auf einmal in ein fo leibenfchaftliches, blindes und tanbes Gefdmat gerathen, bas ich ben erften Einbruck meines It eals gang bariber verforen, und feine Sour babon wieber berftellen kann. Lachen Sie über meine Anhmredige feit; es war eine Cherubs. Gestalt mit einem stammenden Schwerdt über das allgemeine deuts sche Babel, wodurch ich wie begeistert wurde; und nun geht es, mir wie den mit Blindheit geschlagenen Lindern Sodoms, welche die Thur nicht sinden konnten, wo die Engel eine kehrten.

Ich wünschte, daß der Probebogen, den ich für Sie bestellt, Ihnen nach verrichteter Arbeit zu einem Ofterstaden kame, weil er so weit reichen würde, als genug ist, meinen Plan zu exponiren. Ihre Freundschaft ist die alteste, bewährteste, wie Ihre Humanität. Theisten sie mir Ihr Gntachten mit und Ihren Gewissenstath, ohne alle Kösichkeit, in so fern sie der Humanität entgegengesest werden kann, sondern mit altdeutschem Biederherzen.

An das philippisirende und judaistrende Geschmier in Berlin mag ich nicht denken; ich
kann mir leicht vorsiellen, daß Ihnen eben so
zu Much wie mir daben gewesen senn wird.
Das a und a läuft im Grunde auf nichts als
ein Ideal ver reinen Bernunst hinaus,
und badurch gewinnt man einen unendlichen
Spielraum zu den willkührlichsten Einbildungen; von der andern Seite wird alle Wahrheit zur Schwärmeren. Durch diese Sprachverwirrung wird der Thurmban von selbst auf-

boren. Saben Sie in Muller's Dorffdule bie wigige Tirade gegen die Bibel gelefen? ein Metaphyfiter! Mit einem noch ftarfern Erclamations Beiden ift die Frage, ob Leffing und Mendelsfohn, und wie fie es gewefen, menigftens fur eine große Claffe bon Lefern, und ju ihrer Beruhigung aufznibfen und au enticheiden mit eben fo viel Energie als Enargie. Dieß ift mein ganges orphisches En, an bem ich brute, bag es eine Beftalt gewinne. Die alte Frage Agurs : Bie beift Er und fein Sohn? weißt bu bas? ober bes mir noch immer lieben Berfind: Minimum est quod scire laboro: de Jove quid sentis? Wenn erft bie Bernunft jur machfernen Rafe wird, fo werden naturlich die unphilofophifden Borftellungen bon Gottes Dafenn und noch mehr von feinem Borte bie eben theuerlichsten Birngespinnfte unter bem Ramen pon metaphyfifchen Theoremen und Broblemen.

Ich nehme nicht bloß als kandsmann und Patriot, sondern aus einem weit naheren Interesse an Kants Autorschaft Antheil. Es geht mir mit ihm wie ihm selbst mit den Berlinern. Wendelschus Vorlesungen sind ihm ein Spikem der Läuschung, die der Mendelsschnischen Beschreibung eines Mondsüchtigen abwlich ist. Mir kommt sein ganzes Opstem nick um ein haar besser vor. An keinem von bei

ben ift mir gelegen, und will mich in keines weiter einlassen, als bloß mich an die Grundstaulen halten, die wurmstichig find. Das übrige findet sich per nexum rerum von selbst.

Salt! lieber Landsmann, Gevatter und Freund, ich umarme Sie unter tausend Sesgensgrußen. Schließen Sie mich auch in Ihr hobenpriesterliches Gebet, wie in bem Urim und Thummim Ihres freundschaftlichen Bergens, daß ich von meiner Leibes. und Seelen, burde glücklich entbunden werde. Meine verehrungswürdige Frau Gevatterin weiß es auch, wie einer guten Seele in diesen Umständen zu Muthe ist, wenn man nach Jerem. XLIX. 24. zappelt und in Uengsten und Schmerzen ist. Gott gebe Ihnen fröhliche Oftern und segne Ihr ganzes Haus.

## 395. In Berber.

Ronigsberg ben 28ten Dai 1786.

Mein herzenslieber Gevatter, Landsmann und Freund, Den 27ten v. M. hat hartluoch meine Bittschrift um Urlaub mitgenommen. Den 19ten b. M. erhielt die Direction eine Antwort: man wollte wiffen, ob ich wirklich so frank ware, wie ich vorgabe, und wohin ich meine Zuflucht nehmen wollte? An demfelben Tage autwortete die Direction zu mei-

nem Bortheile, und nun ist alles jum Ja oder Rein reif. Ob ich Sie zuerst oder zulest sehen werbe, weiß ich nicht. Das lette hatte Bortheile für uns beide. Auf ber Rückreife hoffe ich gelehrter, klüger, gesetzer, auch vielleicht ein wenig artiger zu senn, als auf ber hinreise, und werbe mehr zu erzählen wissen. Der erste soll also baburch nichts vertieren, wenn er auch ber lette wurde; und in der Freundschaft giebt es keinen Rangstreit.

Morgen geht icon bie funfte Fortfebung meiner Schrift ab, und ich hoffe, noch biefe Boche auch bie fechste. Wenn ich bis an die Morgenstunden fomme, will ich eine Daufe machen, und wenn einmal bas Gange überftanden ift, Zeitlebens baran benfen und mir es nicht mehr geluften laffen. 3ch habe Pferbe Arbeit nothig, meine Ideen ju bilniren und fie potable ju machen. Erifpus ift mein Ennthius, und wir jupfen einander weidlich Die Obren; er mit feiner flachen Sand, mit ber geballten Rauft. Wir verfteben uns aber je langer besto beffer, und bisweilen vermechfeln wir bann unfere Attribute, bag er hartmaulig ift und ich bas weichmanlige Pferb. Die Gelbft . Eritif meiner Arbeit ift vielleicht mehr werth als die Arbeit felbft; nur Schabe bag jene weber gefdrieben noch gebruckt werben fann, wie fich fein Buder mit Buder ef

fen laft. Meinem Ariel zu Pempelfort habe ich schon eingebunden, alles noch feucht aus der Presse zu übermachen. Entziehen Sie mir Ihre Erinnerungen nicht, wenn Sie selbige nothig finden; der Benfall tommt zeitig gennng; aber post factum fommt der gute Rath zu spat. —

## 396. An 3. Fr. Darbenoch.

Ronigsberg ben 12ten Jul. 1786.

Mein alter lieber Freund und gandemann, Ich babe ben oten b. D. Ibr Schreiben erbal. ten, bin aber nicht im Stande gemefen, eber barauf ju antworten; nicht aus Mangel bes Entschluffes, ber bereits ben Tag nach Ihrer Abreife gefaßt war, und durch die leberlegungen ber mir baju genommenen Beit nicht geandert worden ift; fondern wegen meiner elenden Gefundheite Umftande, Die auf meinen Ropf und meine Gebanten aufferorbentliden Ginfing haben. Richt "Delicateffe gu nehmen" mas mir gegeben mirb - benn baß ich gar nichts bavon in mir fuble, bavon baben Sie Beweise genna - fonbern meine Gelbsterkenntniß, die, so schwach sie auch fenn mag, boch immer ber Dafftab fenn muß, nach bem ich meinen Rachsten beurtheilen und mein Berhalten gegen ibn bor

meiner Bernunft fowohl als meinem Gemiffen rechtfertigen muß, meine traurige Selbsterfenntnig berbietet mir folechterbings, die meinem Rinde angebachten Bohlthaten an annehmen und bavon fur fie und mich Gebranch ju machen. Ihr guter Bille bleibt in Gottes Augen und auf meiner Rechnung fur die That. 3d erfenne den Werth beffelben, aber um biefen guten Billen in Ihnen und fur mich ju erhalten, fann ich . jur Unefubrang beffelben mein ga nicht geben. Bon ben Berbinblichfeiten, Die Sie mir foulbig ju fenn vorgeben, weiß ich fein lebendiges Bort; aber bie meinigen gegen Sie find befto tiefer in mein Gemuth eingegraben-Unfere Grundfate find fo beterogen und ungleichartig ale unfer Stand. Sie ein thatiger Raufmann; ich ber unthatigfte Grillenfanger. Wir konnen alfo ben aller unferer gegenseiti gen Freundschaft und in fein gemeinschaftliches Joch von Intereffen einspannen laffen, obne einen unaufborlichen Wiberfpruch borauszufeben, ber unferer Gefinnung nachtheilig fenn wurde. Ich bente von Erziehung und von Geldsachen, wie von allen Mitteln, theoretisch; Sie muffen barin praftischer ( und fonnen es jum Theil ) in Bert geben. Deine Grundfate über ben einen Bunct aus. auframen lohnt ber Dube nicht, weil fie an

Abrer Unwendung nichts tangen tounen, und weil in allem, and hierin, jeber feines eigenen Glanbens leben muß. Go ungleich ber Sall zwischen Ihnen und meinem erften Boblthater in Munfter ift, fo muß ich Ihnen boch aufrichtig fagen, baß ich unter bem Drud feiner Bohlthaten genng leibe, und bason fo gebengt werde, bag ich meinen Soultern 'feine andere, ichwerere Burde anflegen fann , wenn ich der laft nicht unterliegen foff-Bon einem folden Gefühl lagt fich fein mabrer bestimmter Begriff mittbeilen. Se bunfler, defto inniger. Ein Diftrauen gegen mich felbft macht mich eben fo mißtrauisch gegen bie ganse Belt; und biefes Diftragen ift eine fuga vacui, die mich befto fefter an die Borfehung anschließt nud feffelt und im eigentlichften Bergande macht in einem gebundenen Rnecht bes einzigen herrn und Baters ber Denfchen.

Gleich den Tag nach ihrer Abreise führte mich ein Zufall zu Jacobi, der mir die Intereffen ausdrang. Dieser kleine Umftand tried mich noch beuselben Tag, mehr aus Vorsstücht als Vorwiß, zur Baronesse. Sie schien eben so ungeduldig zu senn, mich zu sehen, als ich es war, meine Vorsicht ben Zeiten anzubringen. Sie wußte mir weiter kein Licht zu geben, als, was Sie ihr geschrieben hatten, und vertraute mir Ihre

Briefe. Dieg war bas einzige Mittel, unfer Drevfeitiges Migverftanbnig ju erörtern. 96 manichte freplic alle meine Rinder unter ihrer Aufficht, ohne ihr beshalb jugutranen, bas Die Erndte ben allen einschlagen mußte. wanichte mich eben fo febr nach Deunfter, und bie meiften haben mir angerathen, auf ben monatlicen Urlaub getroft es zu magen. Bas ber monatliche Urlanb in ber einen' Dade ift, bas ift in ber anbern Sache Stor gemachter Entwurf, Die Roften ber Erziehung vorzuschießen. Gine folde Unnahme tann ich nicht gegen mein baudliches Forum, und noch meniaer gegen Ihre Kamilie berantworten , Der ich nicht mehr vor Augen fommen tonnte. 3f meine altefte Tochter bes Guten fabig, bas Die WRegemutter ihr jutraut, fo foll fie feine Befeufchafterin, fondern als Odwefter, als Lodter, ihre Pflichten erfullen, um eine aute Chefran und Dansmutter ju merben. Dat fie Salente jur Ergieberin und Gefellichafterin, fo haben Eltern und Gefdwifter bas nachfte Recht jum Genuffe berfeiben. Ihre gegenwartige Lage ift blof ber Grund, ber gelegt wird, und bon bem allein fic noch nichts erwarten laft, ber fic erft fegen, und ber Ratur nach nicht beschlennigte fonbern durch Wartung wo miglich ber nächften nathelichen Mittels - Perfonen fortgefest werden muß;

muß; wozu Gott Enade geben wird ohne mißliche und weitaussehende Speculationen. Das
Ente und Gerade sind für mich Synonyma.
Out zu senn und Sutes zu thun, dazu ist der
gerade Weg der kürzeste. Durch ein gerades
Rein! hoffe ich der Liebe, die ich Ihnen und
mir schuldig bin, zu genügen und durch diese
Liebe zugleich das Gesetz und die Propheten zu
erfüllen.

Ich muß aufboren um nicht die Boff zu verfanmen: und hoffe, baß fie meine bergliche Erffarung aus bem rechten Gefichtevuncte anfeben werden, der fich Ihnen icon zeigen wird, gefest auch baß Sie ibn in ber erften Wallung nicht treffen follten. Ein fur allemal ift es eine Regel fur mich: nach ber Gelbfiliebe bieje. nige, die ich meinem Bachften fouldig bin, wirfen ju laffen. Ber fich felbft ju nabe thut, lauft immer. Die Gefahr eines gleichen Dig. trittes gegen feinen Rachften. Alls Raufmann tonnen Sie fur eine folche Speculation, fur die Erziehung meiner Rinder, nicht 1200 fl. aufopfern, und ich ein foldes Opfer eben fo wenig annehmen ohne mich felbst verächtlich ju machen gegen meine eigenen Rinder. Deis ne wenige "Delicateffe im Rehmen" und meine ju angftliche im Geben macht mir manden foweren Augenblick, weil ich in beiden , Kallen Bendeley in mir vermutbe und nicht Damann's Schriften VIL 26. 21

Briefe. Dieg war bas einzige Mittel, unfer brenfeitiges Difberftandniß ju erörtern. wunschte frenlich alle meine Rinder unter ihrer Aufficht, ohne ihr beghalb zuzutrauen, baß Die Erndte ben allen einschlagen mußte. wunichte mich eben fo fehr nach Dunfter, und bie meiften haben mir angerathen, auf ben monatlichen Urlaub getroft es ju magen. Bas ber monatliche Urlanb in ber einen Gade ift, bas ift in ber andern Sache Ihr gemachter Entwurf, bie Roften der Erziehung vorzuschießen. Gine folche Annahme fann ich nicht gegen mein hausliches Forum, und noch weniger gegen Ihre Familie berantworten, ber ich nicht mehr vor Augen tommen fonnte. If meine altefte Tochter bes Guten fabig, bas die Pflegemutter ihr gutraut, fo foll fie feine Befellichafterin, fondern als Ochwester, als Lodter, ihre Pflichten erfullen, um eine ante Chefran und Dansmutter au werben. Sat fie Calente jur Erzieherin und Gefellicafterin, fo haben Eltern und Gefcomifter bas nachfte Recht jum Genuffe berfelben. Abre gegenwartige Lage ift bloß ber Grund, ber gelegt wirb, und bon bem allein fic noch nichts erwarten laft, ber fich erft feben, und ber Ratur nach nicht beschlennigt, fonders burch Bartung wo mogfich ber nachften na thelichen Mittels . Perfonen fortgefest werben mrf;

Der geftrige Sonnagg ift einer ber fener. lichften meines Lebens. Ich wurde in bie Rfahprebigt getrieben, borte eben ben Gelfilie then, ben bem ich ben Tag bonber: Gelb geborgt batte, um Ihren Brief don ber Doff austuldfen, weil ich immer ohne Danne geben Met bem Evangelia bem Petri Fifchuge iben ließ ich 1758 England und mit eben dem Spangello fam ich in Riga an. Der Brebiger im London batte bie Worte Eccl. X: . Gehe bin, if bein Brab mit Freuben ic. - mit ber geffrige jum Gingange 1. Bete. V. 5. Gott wiberfieht ben Soffartigen ic. 3ch lag bie gam te Bredigt über mit bem Ropfe auf meinen Stod geftust und ließ ben Thranen ibren lauf. bie mehr aus Dant und Freude als Mene fofett.

Borgestern erhielt ich zu gleicher Zeit ben ersten Brief von unserm Jacobi and. England, das ich bep meiner:Aufunft für mein gesuckte Baterland hielt und hernach das größte:Gind darin verschmäßt haben wurde. Ich habe mie vorgenommen, ihm nicht eher zu schreiben, bis er wieder zu Danse. ist; bennache häute ich mein Gelübbe gebrochen, wenn ich nicht den Junen Tag gelähmt: gewesen, wäre. Ihren Brief muß ich beantworten, und ich schreibe, was ich kann. Meine Seele ist ein wahres Echo der Ihrigen, obngeachtet der Berstümme

mutungen, bie jur Ratmi bes Cho gehoren. Belbft biefe gegenfeitigen Mifverftanbniffe maf, fen unferer Freundschaft wefentlich fenn und nathwendig ohne Rachehell ber Sanvesache.

Drine nachken Freunde verlaffen mich alle und gehon aufs gand. Ich werde biefe Einfamfeit ju nuben fuchen, am meine Grillen an Acheen. Gott laffe bie Unterhandlungen ber Rarkin in Erfullung unferer gemeinfchaftib den Banide gelingen und gebeiben. Gelid fareiben fann id nicht, auf Urfachen, bie Die getroffen baben. Ich gebe, fo balb ich bie Erlaubnis auf eine fichere, anftanbige Met erbakte. Mein Bebarfnis, Sie ju feben. mus natürlicher Beife bringenber feon als bas Merige. Romme ich im Derbft, fo boffe ich ben Ibnen auswintern ju tonnen: ber Whiter ift mir bon: Ingend auf Die geleffigfte Sabredjeit gewefen; ich glanbe baß mein Beichmact an ber Dunfetheit auch bamit iberein-Riment. - Meine Jugend ift tin Alter gemetent ich traume baber bisweilen noch mein Ale ten in eine Ingend nmgeschaffen an feben, und das mie der Winter beffer behagen werde als bie brev ührigen Jahreszeiten meines Lebens.

Jn Riga habe ich noch Freunde, bergleichen ich mich bier nicht rahmen kann, so wenig es mir anch baran Gott Lob nicht fehlt. Der Segen St. Peter hat immer auf mir gerust. Meinem Garne fann ich es nicht zufchreiben, wenn ich in diefer Jagd glücklichgewesen din Ich habe manch blaues Auge
gewagt, weil ich auch mit Lenten gefuppetewar, die als wild und bose verabscheut wurben, und bin immer mit ganzer haut davon
gekommen.

- Mein alter Freund Bartinoch bat Ibr Radabmer ober Rebenbubler in ber Liebe meiuer Rinder werden wollen. Seine Speculation aing auf meine altefte Tochter, bie er gern aur Gefellichafterin ber feinigen baben wollte. Um fich ein Recht auf felbige zu erwerben. wollte er fur die mittelfte eine Benfion auf bren Sahre bezahlen. Dein Bunfc alle meine Sochter bon ber Baroneffe ergieben laffen gutonnen, war ihm hinlanglich jur Ginwilligung. und die gegenseitige Bereitwilligfeit der Baroneffe, mir wohlzuthun, war von ihm ebenso misbentet worden. Bum Glud batte ich ichon por einem halben Jahre bie Abrebe wegen meiner Lifette Reinette genommen, weil Re durch die mittelfte ersegen wollte. fcblua mir aber biefe Gefälligfeit rund ab, und machte auf dren Jahre Unfpruch, in melder Beit fie die altefte fo weit an bringen glaubte, daß fie ibre Stelle ben ben Gefcwi= Wern füglich vertreten fonnte. 3ch habe meber bamals noch jest bas gerinafte gegen biemeinngen, bie jur Ratur bes Eco gehoren. Selbft biefe gegenseitigen Miftverftandniffe mus, fen unferer Freundschaft, wefentlich fenn und nurhwendig ohne Rachtheil ber hauptface.

. Deine nachken Freunde verlaffen mich affe und gehon aufs ganb. Ich werbe biefe Einfamfeit zu nuben fuchen, am meine Griffen In Roten. Gott laffe bie Unterhandlungen bet Rarftin ju Erfallung unferer gemeinfcaftliden Banfde gelingen und gebeiben. Gelbft tareiben fann ich nicht, aus Urfachen, bie Die getroffen baben. 3ch gebe, fo balb ich Die Erlaubniß auf eine fichere, anftanbige Urt Dein Bedarfnis; Gie ju feben, erbaite. mus nathritder Weife bringenber fenn als bas Merige. Romme ich im Derbft, fo boffe ich ben Ibnen auswintern ju fonnen: ber Whiter ift mir von Jugend auf die gefekigfte Nabresteit gewesen; ich glaube baß mein Go fcmact fan ber Duntelheit auch bamit überein-Riment. - Deine Jugend tf tin Alter gemetent ich traume baber bisweilen noch mein Mb ter in eine Mugend umgeschaffen zu feben, und bas mie ber Winter beffer behagen werbe als die bren übrigen Jahredzeiten meines Lebens.

- In Riga habe ich noch Freunde, bergleichen ich mech bier nicht ruhmen kann, fo wenig es mir anch baran Gott Lob nicht fehlt. Der Gegen St. Peter hat immer auf mir geruhe. Meinem Garne fann ich es nicht jufchreiben, wenn ich in dieser Jagd gludlich gewesen bin Ich habe manch blanes Auge gewagt, weil ich auch mit Lenten gesuppertwar, die als wild und bose verabschent warden, und bin immer mit ganzer hant davon gekommen.

- Mein alter Freund Bartinoch bat 36r Rachahmer ober Debenbubler in der Liebe meiner Rinder werben wollen. Seine Speculation ging auf meine altefte Tochter, bie er gern aur Gefellichafterin ber feinigen baben wollte. Um fich ein Recht auf felbige an erwerben, wollte er fur die mittelfte eine Benfion auf brep Sabre bejahlen. Dein Bunfc alle meine Lachter bon ber Baroneffe erziehen laffen gutonnen, war ihm hinlanglich jur Ginwilligung, und die gegenfeitige Bereitwilligfeit der Baromeffe, mir wohlzuthun, war von ihm ebenfo mikbeutet worden. Bum Glud hatte ich fcon por einem halben Jahre die Abrede menen meiner Lifette Reinette genommen, weil ich Re burd bie mittelfte erfegen moute. fcbing mir aber biefe Gefälligfeit rund ab. und machte auf dren Jahre Aufpruch, in welder Beit fie die altefte fo weit in bringen glanbte, baf fie ihre Stelle ben ben Gefcwi-Gern füglich vertreten fonnte. Ich habe meber bamals noch jest bas geringfte gegen biefe Berfchgung einzuwenden gehabt. Der Entfchluß war alfo fogleich gefaßt. Der gute Bille verdiente einen herzlichen Dant; die reine Bernunft aber eine ebenfo herzliche Artiff.

Gott fegne die liebe, frobe, gludliche Matter Ihres Joseph und lasse Ihnen bie herrschaft und Bande der Liebe je langer, desto bettiger und inniger werden. Erfreuen sie mich, wenn Sie konnen, mit Ihrem Dauptbriefe. Alles was von Ihrer hand kommt, ift ben mir verstegelt; und ben aller meiner offenen Treuberzigkeit, vor der ich auf meiner Dut sehn muß, fehlt es mir doch nicht an Enthaltsamkeit, besonders in Angelegenheiten meines Rächken, ohne den mein Ich ein leeres, mußiges Fragment ist.

398. An Franz Bucholt zu Dunfter.

Ronigsberg ben asten Jul, 1786.

Mein anserwählter, mein erwünschter Bohn, Gestern Abends erhielt ich Ihre tranrige Anzeige dom gten d. wodurch die Frende, die Sie mir den 5ten mitgetheilt hatten, auf einmal niedergeschlagen ward. Das erste, womit ich mich wieder aufrichten konnte, und das wie ein Wort der Eingebung auf mich wirkte, war der Ausspruch: benn solcher if das himmelreich. Ich war allein und fagte es laut zu mir felbst, mit dem Wunsch, daß-es auf Ihr und Mariannens Gemuth einen eben so starten und lebhaften Eindruck machen möchte, wie damals und bis jest auf mich.

Laffen Sie den Schmerz fanft verbluten; bas ift naturlicher und wohltbatiger ale bie Gewalt fillender Mittel. Danfen Sie Gott, daß Darianne eine frobliche Rinbermutter gewesen ift, boffen Sie mit eben fo gewiffer Buverfict, daß fie es wieber fenn wird, und zweifeln Sie nicht an bem leben bas man nicht febt: fo ift die Arbeit Ihrer Marianne nicht vergebens gewesen, Die Erfflinge Ihrer Liebe find nicht nur gut aufgehoben, fonbern auch gefront mit vollem gohn. Der treue Ochopfer in guten Werfen verfteht fich beffer auf achte, mabre Vater - und Mutterliebe, als wir Sterb. lichen. Sollte es bem fleinsten Baffertropfen nicht beffer gefallen, ein Element bes großen Beltmeers ju fenn, als im Triebfande ber Erbe ju verfiegen? ober fonte es ein wirflider Berluft und Schaben fur Eltern fenn, ibr Rleisch und Blut in eine bobere Ratur, ale ibre finuliche und fichtbare ift, erhoht ju wiffen? Befteht nicht hierin die hochfte Seligfeit einer fröhlichen Rindermutter, fo fie bleibt im Glauben und in ber Liebe und in ber Doffnung fammt ber Bucht, Gott Brucht ju bringen?

Das naturliche Migverbaltniß in ben Bevolferungs . Tabellen mag vielleicht feinen gebeimen Grund in ber arithmetischen Bolitif bes himmelreichs haben, bas fich in biefer Claffe ber Unfchild gleichsam recrutiren muß. Alles was hervorragt und Fortschritte in Jabren. Große, Unfeben ic. macht, bat ben menichenfeinblichen Stab bes Tarquinius Superbus und gurften biefer Belt in furchten. Last die Kindlein ju mir fommen, und webrt ibnen nicht - fagte ber Stifter bes Sanfbunbes, ber Lebenbigen Gott; benn fie leben ibm alle, im Beift, bie nach bem Buchftaben unferer Sprache und Sinne tobt beigen und fcheie nen, ohne es barum in ber That und Bahrbeit au fenn.

Der fleine Joseph lebt, nicht nur im Sinn und Bergen berer die ihn geliebt und gefehen baben, sondern sein Leben droben wird auch wie ein Magnet wirken auf und, zu trachten nach dem Ort und Zustande, worin er ift, und wohin er unser Borlaufer geworden, um die Pflichten der Erstgebornen vielleicht wie ein Schutzeist und guter Engel seines kunftigen Geschwisters bester zu erfüllen, als Fleisch und Blut zu dichten und zu leisten vermögend ist. Wer von uns weiß, wozu seine animals

vagula blandula vom Bater ber Geister bernfen war? Wärs auch nur, einige göttliche Gesinnungen in uns hervorzubringen, uns von dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in ein besseres Leben, noch zu einem höheren Genuß fördert. Der Gegenstand meiner jehigen Leidigen Autorschaft machte mir diese Joee so weit und breit, und alles was jeht die Phisissophie über Gott und Natur schwaht, fommt mir so abgeschmacht vor, ist mir so eckel, als das Gewäsche des Gesindes über ihre Herrschaft auf dem Fisch- oder Bleischmarkt.

Sie werben, mein auserwählter und ges munichter B., ber befte Paraclet Ihrer Maris Der mutterliche Schmers mirb anne fenn. Ihrem Baterbergen Refligfeit und Starte gum Gleichgemichte geben. Die befte hoffnung muß mit Refignation verbunden fenn, Burcht ju verlieren macht mich immer nurubiger als ber Berluft felbft. David's Berbalten, ben einem franken und todten Rinde ift gang naturlich, nach meinem Gefühle. Sompathie ift nagender und wirft farter auf die Einbildungsfraft. - Gott erhalte Ihnen nur die trene Gefellin Seines Bundes und Segens: laffe ibn reichlich und fruchtbar fevn. Seine Berechtigfeit bleibt in Ewigfeit! 2 Cor. IX. a.

Ich fann weber reben noch fcreiben, was ich burcheinander empfinde.

399. An C. I. Kraus nach Faulen. Könfasberg ben 3zten Jul. 1786.

Liebster Frennb und Mentor unserer Reise in spo, die altesten achten Weisen waren Kampfer und Schauspieler. Aus ihnen wurden leidige Buschaner. — Ich wünschte, daß das Drama einer glücklichen See, nebst dem Unblick der lieben Ratur, gemeinschaftlich zu einer Rachahmung und thätigen Entschließung einer schönen Nachfolge wirkten, und das gute Bensteil nicht durch theoretische Probleme und steptische Dialogen erstickt wurde. Empfehlen Sie mich bestens dem seiner Slücks würdigen Paar und gebenken Sie meiner im Besten.

Am 27ten Abends kam der Postbote mit drep Briefen Außer Ihrem war einer aus Munker, der mir mit einer einzigen Zeile das Ende der Freude meldete, die mir den 5ten mitgetheilt wurde. Ich wurde sehr betroffen und sagte laut zu mir selbst, als wenn mir jemand das Wort in den Mund gelegt hatte: Solder ist das himmelerich. Das Misverhaltnis der Kinder in dem Beoblferungs. Tabellen ift freplich sehr natüratich, mag aber vielleicht in der politischen

Arichmetil eines ihohern Staates gegränder fenn, bessen Barger mehr aus Unmundigen, ats Philosophen, Rittern, Kraft- und Welt-mannern besiehen werden. Durch die Morra-lität der Rieinen scheint also das himmetreich der Bevölferung aller irdischen Reiche über-legen zu senn, und von Rechts wegen.

Der britte Brief mar aus Riga; ich foreis

be Ibnen barans eine Stelle ab.

"Man will unfere Rinder zwingen, ben Bormal - Catechismus, den der Jesuit Jankowiß geschrieben, anzunehmen, weil man fich eine Bereinigung aller driftlichen Religiopen traumt, und diese als die lette Chrenfaule des Ruhmes benkt."

heute habe ich des Denina Discours sur les vicistitudes de la litterature gelesen, woo von der erste Theil herausgekommen und dem Ronige dedicirt ift. Sie tounen fich leiche porftenen, was für Wust darin vorkomme.

Ich umarme Sie mit den befien Bhuschen, Sie um einige Zoll ex — und einige Grade intensive vollkommener, flatter und zufritdes ner wieder zu sehen.

400. Xt Serber.

Ronigsberg ben Bien Mug. 1786.

Berglich geliebtefter Landsmann, Gevatter und Freund, Sie tonnen far mich fo rubig

fenn im Carlobabe, wie unfer Jacobi in Rich. mont. Das aus meiner diesiabrigen Reife nichts geworben ift, wiffen Sie. Eine ab folägige runde Untwort mare mir nicht fo unerwartet gewesen, als ber einmonatliche Urland mit ber Bedrohung, wenn ich langer ausbliebe, meine Stelle fogleich auf meine Roften vertreten ju laffen. Das es mit meiner Autorschaft nicht beffer geht, werben Sie leicht erachten tonnen; felbft, die musa indignatio verfagt mir ihre Begeifterung. Sie baben brep Bogen erhalten; ich am Sonntage ben vierten and ber Breffe. Ich bin gang aus bem Concept gefommen, obne ju wiffen wie? Dein Ibeal ericbien wie ein Regenbogen, ben ich mit banben und Rugen ju erhafden glaubte; noch kann ich nicht alles für optische Saufdung anfeben. Runftige Woche mil ich noch eine Probe machen. Das Irrlicht fod mich nicht langer in Sumpfe loden, grunblos find. Jest fommt feine Fortfetung weiter ohne Ende, und es that mir nur leib um bie Mube, bie ich meinem Jacobi gemache. beffen Geduld und Bertranen die farffen Broben ansaebalten.

Bas fagen Sie ju bem nicolaischen Unfuge gegen Garve und felbst gegen Start? Biffen Die nichts von letterem? Er hat fich freplich bie Ruthe felbst gebunden und verdient damit gezächtigt zu werben. Bas geht aber bie Bewliner ein frember Knecht an? Und Bahrbt mit Schulz machen größere Misthaufen von ihrer Rase, ohne baß ihre eigenmächtige Polizen sich darein legt.

Das Thema meines fliegenben Briefes ift frevild ein aleae opus und so fistich, daß es meinem Begafus nicht gang ju verbenten, wenn er ein wenig fcen marbe und Binfelzuge machte, flatt ben geraben Beg ju geben. - Mit meinem Unvermogen nimmt mein Dis eranen gegen mich felbft zu. Tadalnuger bid ลีเหิรูมสงร, รไร µs ชมัธรรณ ix รชั ชมันลรงร รชั Smars rors; In Diefem Rachhalle finde ich meinen hochften und legten Eroft. - Benn ich Gins im Ropfe habe, vergebt mir bie Enft au Allem. Dieß ift mein ir nat mar. Dichte ift reif. Aeußere Umftanbe muffen noch meine innern Abndungen beffer entwickeln. 36 trane eben fa wenig ben bentlichen als ben bunteln Begriffen; man fann fic burd beibe hinters Licht fubren laffen, benn Rinfternis ift wie das Licht, fagt der Pfalmift.

In Runker wird noch an meinem Urlaube gearbeitet. Die hoffnung nus einander zu feben bleibt alfo noch immer fest und unverruct. Bewegung, vornehmlich Ausspannung meines Gemuthes, ist das einzige hulfsmittel, mein Leben zu erhalten. Uber ohne Pie-

rophrie meines Gewissens eine solche Meise zu thun, ware mir in kelnerlen Absicht beile sam gewesen; mich aus bem Lanbe zu siehlen und ben Feind im Rucken zu haben — — Rein, liebster Gevatter, Laudsmann und Frennd, ein Passah, keine henkersmahlzeit son mein Abendbrod senn. Nicht durch meine Schuld werligstens verlange ich einen solchen Nasl, sondern einen ehrlichen aufwur condustum zum Balet - Schmanse. Gett wird alle unsere Wünsche erfüsen, reichlicher und befer, als wir selbige malen und dichten konnen.

401. Un &. W. Courtan, geb. Couffaint, nach Pillau.

Ronigsberg ben 4ten Mug. 1786.

Da es mir nicht viel beffer geht als Ihnen, besto mehr Mitleiben von herzen. Geduld ist und freylich noth, um die Krone zu empfahen. Sie werden ben Ihrer Krankbeit immer stärker, und ein ahnliches erfahre ich an meinem zunehmenden Appetit. Wenn es mit dem aufhören wird, so werden di Klagen aus einem andern Ton sepn und das Murren wird endlich zur andern Katur und Gewohnheit.

Dr. Prof. Rraus reitie ben Montag nach Ibnen ab aber Riefenburg nach Faulen gum Deren von Anerswald. Denfelben Abend bes
fuchte ich meinen altesten, einzig übrig gebliebenen akademischen Freund, Drn. Ar. Rath
Dennings. Den Tag baranf bekam er einem Anfall vom Schlage. Ich habe ihn seit Sonntag täglich besucht. Sprache und Gehör sind
fast völlig bergestellt; ich hoffe ihn noch länger zu behalten.

Dienstag mar Jacobi. Des Morgens überraschte mich ber Geb. Secr. Maper, ber diefe Bode nach Curland wieder abgegangen iff. Er icheint bas gelobte gand auch noch au fuchen. Chen wie ich ihn aus ber Thur begleitete, begegnete mir. Dr. Mfarrer Scheller and Betereborf, mit bem ich wieber nach bage fe umfebrte; bem icheint bas lope lieblicher gefallen ju fenn, ober er weiß fich beffer in fein Schidfal ju ichiden. Nachmittage befam ich einen Besuch von bem Grafen von Ranferlingt, mit bem ich jum erftenmale in meinem Garten ein Schalden Caffe trant und ein Afeifden rauchte. So wurde ber beil. 34 cobus gefenert unter fleißigem Undenfen feines Ramensvetters in England.

Unfer Provincial. Rendant hat heute einen Auftritt gemacht, von dem die gange Stadt redet. Er ist in eine Art von Wahnsinn gefallen. Wan ergablt von einer Neigung zu feiner eigenen Schwester Tochter, die aber

meines Wiffens noch ein Kind senn muß; nub das Uebel scheint wohl alter zu senn als der Ausbruch; auch wird der Liebe und der Versunnst vieles aufgeburdet, das keines von beiden fich traumen läßt, weil es unter den Liebhabern so viel Geden als unter den Philo-tophen giebt.

Der Salomo foll furglich bas Gefuch bes Rriegsraths Robertang um ben Abel, jum Au- taufe abelicher Gater, mit folgenbem eigenbandigen Leber. Reim entschieben haben:

Dans, Baron von Röhrtanz, tanz! Warum fehlt es uns doch, gutigste Freundin, uns beiden am lachenden Muthe zu leben, wenn Andere noch so viel im Rachen des Todes abrig haben? Sind jene oder wir glacklicher? Das Lachen wird ihnen werden theuer, und die jeht Leid tragen werden getröstet werden. Desto bester für uns, daß das beste Theil nicht von unserer Wahl abhängt, die oft ärger als kindisch ausfallen würde. Ein höherer Water und guter Meister wählt für uns, nicht was angenehm, sondern uns heilsam ist, und ben wollen wir schalten und walten lassen, so wird es uns immer wohlgehen im Lande der Lebendigen.

Ich suche biese Woche alles was ich nur kann aufzurdumen, um mir Duse und Rube jur Arbeit zu verschaffen. Lese jest ein neues

Deiferfied son mainem fel. Pengel und feinem alten Abam. Er hat römische Jaheblather aus einem alten griechischen Dion Cassus überseht. Den Anhang schlieft ein Brief an ben Commercienrath Keiferling über bas Commercium zu feines helben Inlind Cafar Beiten. Er ift ein geschworner Feind aller respublicanischen Frenheit, ein beste größerer Eisferer für die monarchische Regierung. Man kann sich bes Lachens und Bewunderns und Mitteidens nicht enthalten. So reichhaltig, mannigsaltig, niederträchtig und hochfahrend, absurd und überlegt!

### 402. In 3. 8. partined.

Ronigeberg ben 5ten Mug. 1786.

Serzlich geliebtester Frennd, Sie thun der Baronesse Unrecht, die ich abgehalten, Ihnen zu antworten. Sie denkt gang gleichformig mit mir, und bleibt ben ihrem Entwurf und Selubbe, durch die alteste Schwester den jungern nachzuhelsen; und ich kann ihren guten Billen eben so wenig misbranchen, als von Ihrem, liebster hartknoch, größere Opfer der Liebe und Frenndschaft annehmen, als ich zu verantworten und zu verdauen im Stande bin. Die Saben der Ratur machen und selbst ges gen den Schöpfer unerkenntlich, ungeachtet sein damann's Schriften, VII, Ab.

ne Ratur bas Minimum. wie bie Rung ein Maximum jum Biel' macht. Um Ihres guten Billens wurdig ju fenn und mein antes Gewiffen unverlett in erbalten, fann ich nicht anbere als meinen Grundfaßen und Aflichten gemäß banbein. Deine Borte mogen amenbeutig und buntel fepu; in meinen Sandinngen boffe ich einen reinen und flaren Ausbrud ber inniaften Gefinnungen ju aufern, benfelben tren ju bleiben. 3ch bente von Er. giebung wie von allen Mitteln, beren menfchlicher Gebrauch lediglich bon einem boberen Segen abbanat, und einen mafigen Gebraud giebe ich immer einem erzwungenen und übertriebenen por. Geven Gie bon meiner Rrennd. fcaft und Erfenntlichfeit burd meine abichlagige Untwort fefter verfichert. Benn Ihnen baran etwas im Ernft gelegen ift, fo wurden felbige burd bie Unnahme und ein fdwaches Obsequium eber unterbeudt und erftict werben. 36 werbe Ihre großmathigen Abfichen Beitlebens im Ginn und Bergen behalten und meinen Rinbern felbige einpragen, und hoffe fe auch baburd erfenntlicher und beffer und gludlider in maden, ale burd einen milliden Genuf, ber natarlich fattigt, und ju Murren Unlaf giebt, wie bas Manna in ber Bafte. 3d tann Ihnen feinen anbern Beweis meines empfindlichen Berzens geben, als

einen negativen. Dair tacet, clamat; atfo

Gott gebe Ihnen Gefundheit, und fegne Sie mit bem überfließenden Dafe, das Sie mir und meinem Daufe zugedacht haben. Ben Ihm iff jeder gute Wille That, und erfüllt. Für mich auch jede Berheißung, gefeht, daß fie auch erft durch die Zeie reif werden muß, eine Biuthe, die Frucht beingt, oder thumek die Fruchtbarkeit des ganzen Baumes be- fordert.

403. An Frang Buchole gu Budaffer, in

Ronigeberg ben 6ten Cept. 1786.

Den britten b. M. Dom. All. p. Trin. feperte ich wegen der schlechten Bitterung in angello cam libollo, und überlas zum andernmale Ihre Mhapsodie über Gottes, und Menschen und Selbstschrung durch Beschriffe. Der Sinl Ihres Sanzgefühlts ersordert ein Sindium wie die Antife; und ich möchte bisweilen ausrufen wie der Sohn der Sunamitin: O mein Haupt, mein Haupt! Junger Mann meiner Seele und meines Herzens, mit welcher Innigkeit und Scham hat mich Ihre Wachsamkeit auf sich selbst, Ihre Standhaftigkeit in Versuchen und Prüfungen, die Treue, Integrität und Otiginalität Ihree

Ein- und Masbrucke erfäckt! Wie ehener und unschähder ift mir bieses Unterpfand Ihres unerfcuttgelichen Bertranens!

Alles Geschreibsel, wie Sie es nennen, ift nichts als Schwarz auf Weiß In Ihrem Geschriebengn sehlt mir der Text Ihrer Ihren Gegnomie, und ich lese nichts als Raten ohne Text wie in einem Schattenriß. Wein Gedenkles besteht and bioßem Text, zu dessen Wersteude, die Roten sehlen, die aus zusäusen auditis, visis, lectis et oblitis bestehen; und eine finmme Wimit war das ganze Spiel meiner Autorschaft.

Lavater's nene Predigten habe ich erft am 3 ten v. M. angefangen, und auch nicht aufhören tonnen zu lefen. Der Brief an Philesmon ist immer ein wahrer Lederbiffen für meinen Geschmack, wie das Büchlein Unth mit dem kleinen ungezogenen Propheten, über den er auch so schön gepredigt, das ich dieses Buch für ein non plus ultra feiner Ranzelberedfamsteit hielt. Aber bier glaube ich noch mehr sein keben, Weben und Wesen gefühlt zu haben.

ben 22ten.

36 erwachte beute von ben Ranonen-Ochaffen, womit bes Ronigs Abreife um 5 libr angefündigt wurde. Gott begleite ibn! 36 habe nicht ben geringften Untheil an bem Unfeinen negativen. Dum tacet, clamat; affò auch dum nego, fruor.

Gott gebe Ihnen Gefundheit, und fegne Sie mit bem überfließenden Dafe, das Sie mir und meinem hanfe zugedacht haben. Ben Ihm ift jeder gute Wille That, und erfüllt. Für mich auch jede Berbeißung, gefeht, daß fle auch erft durch die Zeit reif werden muß, eine Bluthe, die Frucht beinge, oder thumek die Fruchtbarkeit des ganzen Baumes be-fördert.

403. An Frang Buchole gu Wanfter.

Ronigsberg ben 6ten Cept. 1786.

— Den britten b. M. Dom. All. p. Trin. feverte ich wegen ber schlechten Witterung in angello cam libello, und überlas zum andernmale Ihre Mhapsodie über Gottes und Menschen und Stlbfischrung durch Be- dürfnisse. Der Styl Ihres Ganzgeführs erfordert ein Studium wie die Antise, und ich möchte bisweilen ausrufen wie der Sohn der Sunamitin: O mein Haupt, mein Haupt! Junger Mann meiner Seele und meines herzens, mit welcher Innigseit und Scham hat mich Ihre Wachsamkeit auf sich selbst, Ihre Standhaftigseit in Versuchen und Prüfungen, die Treue, Integrität und Otiginalität Ihree

444. An 3. gr. partinod.

. Abnigsberg ben uten Sept. 1786.

Liebster Freund Hartknoch, Sie fragen mich wegen einer Stelle aus meinem Briefe, die Sie nicht verstehen. Es geht mir selbst so, daß ich vergesse, was ich im Schreiben sowohl als Lesen gedacht habe. Die Berbindung, in der ich die angeführten Worte schrieb, ist mir eben so dunkel. Daß die Gaben unerkenntlich machen gegen den Geber, ist eine traurige Erfahrung. In einem alten Liebe (Uch Gott ist noch dein Geist in mir — ) heißt es:

Die Saben, bie von beiner Hanb ich bankbar foll empfangen, bie find's, bie mich von dir gewandt, die sind mir mein Bersangen.

Sagte nicht Cham schon: bas Weib, bad du mir jugesellt haft? Sind Vernunft und Frepheit nicht die edelsten Saben der Wenscheheit, und beibe jugleich die Quellen alles morralischen Uebeis? Ohne Wisbrauch schoner und großer Talente gabe es weder Geden im Surperlativ, noch Bosewichter von biendender Gestalt. Alle Geschense werden leicht ju Fessellund Burden, die man sich zu erleichtern sucht, weil man nicht gern unter Verbindlichkeiti und im Zwange, sondern lieber anthentischileben und sein eigener herr senn mag. Die

Ratur, diefe' Sparfame Mutter, giebt Unlagen und Anlaffe, und ihr Gefet bes minimi if eine alte Sache. Bermittelft bes Gegenfases bat jede Runft, vorzüglich die mimifden und nadahmenden, bas bochfe Meal sum Gegenffande, ein intellectnelles maximam und hirngesvinst; baber fo viele Rebtichliffe unter ben Schiben. Wo die Ratur bas meifte gethan, muß ber Menfc ant enthaltfamften fenn, ihr Bert ju verberben und ju überladen. Dit Burcht und Bittern; Chrerbietung und Dank nachahmen, nicht bie Ratur aus Citelfeit und burd Cigendunfel ausanfteden fuchen. - Saben Sie felbft Bobi-Maten genoffen, fo werden Ibnen Ihre Gefinnungen gegen bie Bobitbater, und bie ganse Senealogie berfelben in Ihrer Seele feine gebeime Befdichte febn tonnen. Undant ift die bearfie Bejahlung, womit man gegen fein eigen Gewiffen und ben Leumund bet Welt quit werben fann. Die ganze Aunft ber ftebt nur in ber Erfindung einiger Mittelbegriffe, feinen fowargen Undant mit Beigenbiattern ju beden, ober anzuftreichen mit meis Ber und rother Schminke. Probatam est; Belig find die Armen an diefem Belt - 4nd Contaeif! -

49 416

405. In ben Rriegerath Scheffner,

Ronigsberg ben i6ten Det. 1786.

Den iten b. M. habe ich ein ganzes Raftden mit Buchern erhalten, nämlich 16 Banbe
des bentschen Museums nehft einem sehr angenehmen Geschenf und Undenken für meinen
Sohn, das ich bloß dem Gerücht nach kenne.
Diese Lebensbeschreibung übertrifft vermuthlich
alle übrige bagatelles und frivolités des Abts
Esper, von denen mir die meisten viel Bergnügen gemacht; daß ich bep der erken Muße
auch dieses wichtigere Werk nachzuholen wünsche.
Unterdeffen danke ich in meinem und meines
Sohnes Namen, mit dem besten Willen Ihnen
eine Gegenfreude zu machen.

Ich habe gegen das Ende des vorigen Monats einige englische Bücher erhalten, an die ich nicht mehr dachte, und die mich um mein ganzes monatliches Gehalt gebracht haben. Das wichtigke Werk ist des Monbodos alte Metaphysik in drep Quartbanden, davon der lette erst im vorigen Jahre ausgekommen und nur etwa die Palste des Ganzen ausmacht. Jeder Band kostet eine Guine. D, über den Werth einer Lais von sechs Banden ließe sich auch eine Postille schreiben. Ich habe mich satt gederzt und satt gelacht, und daben mag es vor der Dand sein Bewenden haben. Rlüger

3n werben, ift feine hoffnung får einen fo alten Anaben, ber mehr als ein Phrygier ifi-

Bald baranf erhielt ich einen Brief von unferm Linduer aus Jena, der fich allen seismen Freunden empsiehte, dort nach herzensaluft lebt, ein neues Elpfinm für seine Wissbegierde gesunden hat und nicht weiß, wie und wann er fich wird wieder los machen ton wen. So sehr gefällt ihm die Gegend und der Umgang mit den dortigen Gelehrten.

Die Zollifofertichen Predigten habe ich beute jum zweitenmale zu Ende gebracht, ohne etwas an meiner Rechthaberen oder Orthodopie erlassen zu können. Ben allem Answande für die schöne Batur, thut es mir defto mehr leid um die Bahrheit, Kraft und den Grund des Christenthumes, der immer vorausgeseht und seinenberührt wird. Despotismus und ein moralischer Aberglaube bieten fich einander die Berliner, schlauer wie die galanten Sachsen, machen sich ein neues Berdienst darans, den erften blinden Lärm darüber zu machen.

406. In IR. Mafius.

Ronigsberg ben 6ten Rov. 1786.

hr. Geb. Geeretar Maier hat mir bereits ben 25ten Inf. d. J. das Buch ber Bereinis

anner nebft ben "Euskichten ber Beele" eine gebanbigt: Semuthe, und Leibesunftanbe baben mid aber bieber außer Stant gefest, ben Empfang ju beftbeinigen und Em. Sochebeiges boren får biefes Merfmal Ihrer Gue meinem ergebenften Danf abzustatten. Deine Reigung und Lage entfernen mich bon allen bergleichen Mennichen Ungelegenbeiten, welche in einen besto zweidentigeren Lichte erfcheinen, je feverlider bie Unmagungen find, ju beren Debuf de unternommen und getrieben werben. Das erfte Beiden ber Bereinigung murbe ber Unlas einer Berftrenung und ber Anfana aller Bermirrungen und Difberftanbniffe in bem Organo gefellichaftlicher Symbole, und ifolirter Projecte, welche mehrentheils auf neue Rumen, eitle Ettel und leere Borter binaus lanfen, obne Erneuerung ber Begriffe und Befinnungen. Der Staube Einer, gleich ibrem anfictbaren aber allgegenwartigen Saupte, deiftlichen Rirde tann auch bas Beinke Dit atteb berfeiben eben fo vollig megen ber Dati ael und Unvollfommenbeiten jeber außerlichen Gemeinschaft beruhigen, als über feine natur. lichen und perfanlichen Gebrechen. Es fen baber bem guten hirten anbeimgefteut, feine gerftreute Deerbe ju fammein, und die Berbeißung zu erfüllen : gunortet guie molgen nat wie minung, Stoh. X. wofelbft und als vin

darafterifischer Ibiotismus seiner Schafe ein '

Ew. Sochebelgeboren tonnen fic auf mehr als ju viel Stimmen Rechnung machen, Die ihren Einfluß auf unfer Audlicum außern werben. Da die Andsichten der Geele von ihren Einflichten abhängen, so genügt mir meine eigenen zu berichtigen und zu befestigen, selbik in Beziehung derjenigen Glückseligkeit, zu welder zwar viele berufen, aber wenige erwähle find. Ich habe die Ehre ic.

407. In 3. Fr. Sartinoch.
Ronigsberg ben 3. Jan. 1787.

Alter, lieber Freund, Diesen Morgen ers halte ich einen Brief von meinem Jonathant aus Duffeldorf, besten Correspondenz ich bens nabe schon aufgegeben hatte, oder an der Möglichkeit ihrer Fortsetzung verzweiselte. Aber seine Freundschaft ist wie eine Ceder Gottesse Er flagt über seine Gesundheit und die Unordsnung der Posten. And London wird ihm gesmeldet, daß der sell. Owedenborg alle noch unverfanste Exemplare seiner arcan. cooleats furz vor seinem Tode bis auf 24 vertilgt has de, mie bengesügtem Grunde, daß dieses Werk nicht nötig habe, sich in so vielen Exemplarien in der Welt umzutreiben, bevor die

405. Un ben Rriegerath Scheffner. Ronigeberg ben ichten Det. 1786.

Den ten b. M. habe ich ein ganges Rafschen mit Buchern erhalten, nämlich 16 Bande bes beutschen Museums nebß einem sehr ausgenehmen Geschenf und Undenken für meinen Sohn, das ich bloß dem Gerückt nach kenne. Diese Lebensbeschreibung übertrifft vermuthlich alle übrige bagatelles und frivolités des Abts Coper, von denen mir die meisten viel Bergnügen gemacht; daß ich ben der erften Muße auch dieses wichtigere Werk nachzuholen munsche. Unterdeffen danke ich in meinem und meines Sohnes Namen, mit dem besten Willen Ihnen eine Gegenfreude zu machen.

Ich habe gegen bas Ende bes vorigen Monats einige englische Bucher erhalten, an die ich nicht mehr dachte, und die mich um mein ganzes monatliches Gehalt gebracht haben. Das wichtigke Werk ist des Monbobbo alte Metaphysis in drep Quartbanden, davon der lette erft im vorigen Jahre ausgesommen und nur etwa die Palfte des Ganzen ausmacht. Jeder Band fostet eine Guine. D, über den Wertheiner Lais von sechs Banden ließe sich auch eine Postille schreiben. Ich habe mich satt gesärgert und satt gelacht, und daben mag es vor der Sand sein Bewenden haben. Aluger

mir eine Abhandlung über ben Arifioteles in Edfer's Denswürdigkeiten bennahe alle Luft bes wommen, mich darum zu befümmern, well er es bepuahe auf jeder: Geite auführt. Rein, gegen einen folden seichten Schwätzer ift mein weiland Freund Penzel ein guldener Mann, den es mir nicht leib thut zum Freunde ge, habt zu haben. Dem andern fehlt es ganz an Beruf, Antor, und darauf eitel zu sepu. Dos erften Stolz ift wenigstens mehr nach meinem Geschmack, als des andern Eintelleit. Ueber jenen kann ich wenigstens landen. Dieser macht mir die unangenehmen Empfindungen des Mitteidens und Unwillens.

Mit einem Gruße von Pleffing, und ale Chrift, erschien mir ju Eude vor. J. Elfana, der geftorte Kantianer. Er ift in England gewesen und hat Prieftlen kennen gelernt. Szim me Lollheit scheint nun auf Projecte der Rasvigation, und das Meerwaffer fuß ju machen, gesallen zu sepn.

408. In Berber.

Ronig & berg ben 28ten 3an. 1787.

Wein alter, herzenslieber Gevatter, Landsmann und Freund, Ich fange diefen Sonntag mit einem Briefe an Sie an, weil ich schreiben muß, um Ihnen die Einlage von Daffe zu senden. Sie haben sich um unsere

aunu" nebft ben "Ausfichten ber Geelt" eine arbanbiat: Semuthe. und Leibesmuftande baben mich aber bieber außer Stant gefest, ben Empfang zu beitbeinigen und Em. Sochebelges boren får biefes Mertmal Ihrer Sase meinen ergebenften Dant abzustatten. Deine Reigung und Lage entfernen mich von allen bergleichen Mennichen Ungelegenbeiten, welche in einem befto ameibentigeren Lichte erfcheinen, je fenerlicher die Unmagungen find, ju beren Bebuf de unternommen und getrieben werben. erfte Beiden ber Bereinigung murbe ber Unlas einer Zerftrenung und ber Anfang aller Bermirrungen und Migberftanbniffe Organo gefellichaftlicher Sombole, und ifolirter Projecte, welche mehrentheils auf nene Rumen, eitle Sitel und leere Borter binanslaufen, obne Erneuerung der Begriffe und Befinnungen. Der Glaube Giner, gleich ibrem anfichten aber allgegenwärtigen Saupte, driftlichen Rirche fann auch bas Geinfe Ditglied derfelben eben fo vollig wegen der Mangel und Unvollfommenheiten jeber auferlichen Gemeinschaft beruhigen, ale über feine natur. lichen und perfonlichen Gebrechen. Es fen ba. ber bem guten birten anbeimgeftellt, feine gerftreute Deerbe ju fammeln, und bie Berheißung zu erfüllen : zwieren pilo weigen wie minut, Joh. X. wostlost auch als vie

als ich fie ausgeschättet. Aber es ik etwas anderes, das mir im Derzen webt tont und mir in meinen Rieren flicht, und bas ich nicht anders las werben fann, als burch Reben ober Schriften, bas mir baburch ebenfo and Whicht wird, wie die Beile, felbft. Itre- ich bierin, fo geschiebt es auf meine Roffen, und ich benfe bag mir ber Libel mit ber Zeit ebenfo bon felbft bergeben wird, wie ich bon fete bigem angefacten morben bin. - Bas ben ben bevorfiebenden Menerungen aus mir werben wird, darum befümmere ich mich nicht. Die Renerungen befteben barin, bag alles wieber auf den alten Buf tommen foll. Wird mobt alles auf eine Contradictio in adjecto hinanse laufen, und mit bem beffen Billen, es bed fer in machen, alles arger werben als es gemefen if.

409. Un 3. Fr. Partinod.

Ronigberg ben 17ten Febr. 1787.

Geliebtester Freund, ben 25ten b. Mi schiefte mir Mabam Courtan Ihr reiches und bifternes Geschent. Um 4ten Sountage nach Epiphan. wurde ein großer Schmaus gehalten in meinem Sause, wozu Erispus zwen Flatifen alten Franzwein mitbrachte. Drep Stud brachte ich selbst meinem lieben Beichtvater,

der mich dafür mit einem Allas für meine Kinder beschenkte. Ein gebravenes schickte ich meinem alten kranken Freunde Dennings, der mit einer Wehkente dasur: dankte. Mit solchem Wacher habe ich Ihre Saben genoffen; Gott vergelte es Ihnen, Aeber Davesnoch, und erquicke Sie und die Ihrigen mit seinem reichen Gegen, wogn ich: nichts als Wunsche beptragen kann.

:. Beber mit meinen moliminibus gur Reife, noch mit meinem fliegenben Bviefe gebt es son ber Stelle. Die neue Einrichtung und meine funftige Lage werben mit bem Darj, wie man fagt, fcon entfchieben fenn. Bielleicht giebt mir bieß einen Gnabenftog und bringt meine gauft ober guße in Chatigfeit. Um bod nicht gang mußig gu febn, babe ich mit band ben Quintilian und bom 21ten Decbis jum 15ten b. D. ben Telemagne jum er-Kenmale burchgelefen mit ber größten Bufriebenbeit. In meiner erften Jugend murbe mir biefes Bud veredelt, weil ich nicht ben Bortheil batte, wie er jest, bie Quellen bes homer und Sophofies ju femmen. Dit befto mehr Berbruf gabnen wir jest über Florian's Ruma Dompiling, bas eine eiende Diffeeburt gegen jened Deifterflud ift. Die unferm Derber und Rant : bebicirten Blide. find . son Jung. Rant ichenfte mir fein Exemplar, bas ich eben fo menig habe andfiehen und lefen tonnen, fo febr ich mich über diefes Gefchent auch: gefrent habe.

Mues if für mich in einem so biden Nebel. baf ich nichts abzuseben im Stande bin. Bott mache mid in allem fertig und gefatt - and bem cupetator einen eben so anten ileberrumpler. Sie tounen nicht glauben, was es für ein Deud ift, so lauge in suspenso an leben, und wie febr meine gante Ratue und Defonomie, (antiere und innere), baben leibet. Fiat voluntas tua! Bie fcwer ift es unferm Gigenwillen, ben bochfen für ben beften ju erfennen! Vis inertiae, foreibt mir herber, ift bie Dauptfraft ber Belt, vielleicht bas Symbol gattlicher Rube, son ber alle Thatigkeit und Bewegung ber Ratur abbanat. 36 nmarme Gie mit baufbarem sollem Derien.:

410. In ben Rriegsrath Scheffner.

Ronigsberg ben 21ten Dace 1787.

Sente erhalfe ich die Antwort, baß im Sartungischen Laben bereits ein gebundenes Exemplar ber philosophischen Borlefungen nebk noch vier roben auf Raufer wartet, und eine Parthie hat juruckgeschielt werden nuffen, weil ber erfie Theil einen guten Abgang gehabt;

Samann's Schriften. VII. Th. 23

Die übrigen aber liegen gebtieben. Weinem Beschmad ift es mit ber Bolge eben fo gegangen; aber mit meinem Uethell will ich bis jum Enbe bes Gangen jaraffpalten.

Dein Ihnen jugebachter Befuch am 26ten Aebr. ift ber lette Gang gewesen Gin Somere am finten Rus nothigte mich ben Dru. Maper angufprechen; von da binfte ich ju Sanfe und bin bie gange Beit über nicht ansgewofen, babe wie ein Debipus bas Bett baten muffen. Dein einziger Arennt Erifuns, bat mich mabrent meiner ganzen Unpaffichfeit micht befucht: bet am Dagentraurof viel ausgehalten und if mit Mebeiten überhäuft gewefen. Heber meinen Magen fann ich nicht Ragen: ber bleibt noch immer wader, und ich babe mehr Urfache, einen Excef als Defect meines Appeties und anterordentlichen Gefcomacts an Gottes Gaben zu beforgen. Bartfnoch bat mir Bafeb bubner, und mein franter Freund Dennings eine Rehteule gefcictt. Sollandifche Daringe theile ich mit meinem Arate, Srn. Dill. Des Den. Jacobi Jungfer Bafe bonorirt alle meise Affignationen auf Saverfrant; und da ich auf meine alten Tage ein Obfinafcher gewor den bin . babe ich mich verführen laffen, ein Bas Reinetten an faufen, von denen ich alle Tage eine aute Portion con amore verzehre, um fle dem Schicffale ihrer verfaulten

Bruder zu entreißen. Ich lebe also in einem fteten Bechsel von Freud und Leid, von Schwelgeren und Durftigfeit. Die heraklitischen und bemokritischen Augenblicke find so getheilt, daß mir der Abend so willteimmen zum Schlafe ift, als der Mittag zum Effen.

Einer meiner jüngsten Freunde, Thomas Wisenmann, ift eines langsamen Todes gestorben. Ich habe einen einzigen Brief von ihm erhalten, worin er mir schon sein Ende ankundigte. Meine Freude, ihn zu sehen, ift also nicht erfüllt worden. Er hat die lehten Jahre seines kechen Lebens in dem gaftfrenen Haufe meines Jonathan zu Duffeldorf zugesbracht. Sein Bater ift ein rechtschaffener Tuchmachet zu Endwigsburg, den ich ans einnem Briefe an seinen kerbenden Sohn sehe hoch und werth schähen muß Einige Abhandlungen des Seligen und Freymuthigen flehen in Pfenningers Sammlung, die ich Ihnenmeines Wissens längst mitgetheilt habe.

Dr. Prof. Kant hat mir ein angenehmes Geschenk mit seinem Dedications. Exemplar ber Blide in die Geheimnisse der Natur gesmacht. Ich bin aber nicht im Stande gewessen, dieses Schaugericht in genießen. Stillling's Romane find mehr nach meinem Gesich mack. Deine jehige Seelenweide besteht in bes Andreas mythologia christiana. Bon seise

Die übrigen aber liegen gebtieben. Weinem Befchmack ift es mit ber Bolge eben fo ge gangen; aber mit meinem Uethell will ich. bis sum Enbe bes Bangen garackpalten.

Mein Ihnen jugebachter Besuch am 26ten gebr: ift ber lette Gang gewesen: Ein Odmer: am linten gus nothigte mich ben Den. Maner anzusprechen; von da binfte ich zu Saufe und bin bie gange Beit über nicht ausgewofen, habe wie ein Debious bas Bett basen muffen. Dein einziger Arenno Erifons bat mich mabrend meiner gangen Unpaflichfeit nicht befricht; bat am Magenframpf viel ausgebalten und if mit Mebeiten überbauft gewefen. lleber meinen Magen fann ich nicht Ragen; ber bleibt noch immer wacter, und ich habe mehr Urfache, einen Excef ale Defect meines Appeties und anterordentlichen Gefchmack an Gottes Caben au beforgen. Bartfnoch bat mir Dafeb bubner, und mein franter Frennb Dennings eine Rebfeule gefcidt. Sollanbifde Saringe theile ich mit meinem Arste, Brn. Dill. Des Drn. Jacobi Jungfer Bafe honorirt alle meive Affianationen auf Sauerfrant; und da ich auf meine alten Tage ein Obfinafcher gewarden bin , babe ich mich verführen laffen, ein Bas Reinetten an faufen, bon beuen ich alle Tage eine gute Portion con amore persebre, um fle dem Schicffalt ibrer verfaulten

Bruber zu entreißen. Ich lebe also in einem fteten Bechel von Freud und Leid, von Schwelgeren und Durftigfeit. Die heraflitischen und bemokritischen Augenblicke ifind fo getheilt, daß mir ber Abend so willkommen zum Schlafe ift, als ber Mittag zum Effen.

Einer meiner jüngsten Freunde, Thomas Wisenmann, ift eines langsamen Todes gestorben. Ich habe einen einzigen Brief von ihm erhalten, worin er mir schon sein Ende antundigte. Meine Freude, ihn zu seben, ift also nicht erfüllt worden. Er hat die lesten Jahre seines stechen Lebens in dem gastfreyen Haufe meines Jonathan zu Ohsseldorf zugesbracht. Sein Bater ist ein rechtschaffener Tuchmacher zu kndwigsburg, den ich ans einnem Briefe an seinen ferbenden Sohn sehe hoch und werth schähen muß Einige Abhandslungen des Seligen und Freynüthigen siehen in Pfenningers Sammlung, die ich Ihnen meines Wissens längst mitgetheilt habe.

Sr. Prof. Kant hat mir ein angenehmes Geschenk mit seinem Dedications. Exemplar der Blicke in die Geheimnisse der Natur gesmacht. Ich bin aber nicht im Stande gewessen, dieses Schaugericht zu genießen. Stilling's Nomane find mehr nach meinem Geschmack. Meine jesige Geelenweide besteht in des Andreas mythologia christiana. Von seise

die übrigen: aber liegen gebiteben. Weinem Geschmack ift es mit ber Bolge eben fo go gangen; aber mit meinem Urthell will ich bis gum Ende bes Gangen zürhafhalten.

Mein Ihnen jugebachter Befuch am 26ten Rebr: iff ber lette Gang gewefener Ein Schmer; am linten Rus nothigte mich ben Drn. Marer anzusprechen; bon ba binfte ich zu Sanfe und bin bie gange Beit über nicht ausgewofen, babe wie ein Debious bas Bett buten muffen. Dein einziger Rreund Erifvus bat mich mabrend meiner gangen Unpaflichfeit wicht befucht: bat am Magenframpf viel dusgebalten und ift mit Arbeiten überbauft gemefen. lleber meinen Magen fann ich nicht Nagen; ber bleibt noch immer wader, und ich babe mehr Urfache, einen Erces als Defect meines Appetite und anberordentlichen Gefcomacts an Gottes Gaben an beforgen. Dartfuoch bat mir Dafeb bubner, und mein franfer Rreund Dennings eine Rebfeule geschickt. Souanbische Baringe theile ich mit meinem Argte, Brn. Dilg. Des Drn. Jacobi Jungfer Bafe bonorirt alle meise Affignationen auf Sauerfrant; und ba ich auf meine alten Tage ein Softnafcher gewor ben bin, babe ich mich verführen laffen, ein Bag Reinetten an faufen, von benen ich ab le Lage eine gute Vortion con amore verub re, um fe bem Schidsale ihrer verfaulten war undebachtsam, mein Mittag ift lastvoll; Sott gebe mir einen zwar nicht mußigen aber ruhigen Abend. Alles ist Eitetkeit hienieben, und bas Schema bieser Wett vergeht.

Daffe's Wohlseyn und seine Bestrebsamkeit in Ronigeberg freut mich; ich banke für seinen Brief und
bitte ihm meine Abeilnehmung zu bezeugen. Wenn er sich mit Paradorieen in Acht nimmt, kann er in Ronigeberg ein vergnägtes und nühliches Leben fähren. Es tst schon, in seiner Jugend bereits ein so bestimmtes Ziel zu haben, nach welchem man strebe. Ich wollt' ich hätt' es auch gehabt; jeht ist die Bläthe meiner Zeit vorüber. Leben Sie wohl, bester lieber alter Freund und Landsmann; gehe es Ihnen und Ihrem House wahl an Leib und Geele. Verzeihen Sie ben armen Brief eines Entstäfteten, der sast nichts mehr zu schreiben weiß; es wird eine bessere Stunde geben. Eichte ift noch in Italien und kreuzt jeht Sicillens Küsten umher.

411. An grang Buchole gu Munfter.

Berlin ben goten Jun. 1787.

Mein anderwählter, mein erwünschter Frang, Den arten ging ich von Ronigsberg ab und bin in einem Juge ben asten, mit genaner Roth, aber gludlich angetommen bep

nen 300 Apologen ift kanm ein kleines Drittel überfebt. Ich habe mit den ersten den Anfang gemacht, und will meine kleine handliche, Academie anspannen zur Fortsetung und Uebung.

## Bon Derber.

Weimar ben 28ten April 1787.

hier ist mein tomus III. Idearum, tiebster has mann. Ich wünsche Ihnen bazu guten Appetit, und baß er Ihnen nicht harte ober lose Speise bunke. Das leste ist er mir wenigstens nicht geworden, eber das erste. Bon Sacobi hatte ich lange nichts gehört, dis er sich wieder durch ein Buchelchen meldete. Ich werde ihm nächstens ein ähnliches schieden, dessen Druck verzögert ist; Ihnen gleichfalls lieber Alter, und ich wünsche, daß es Sie zur guten Stunde sinde.

Bunberbar verändern sich mit den Jahren auch der Menschen Ginne. Die Blüthen der Phantasse fallen mir von Lage zu Lage mehr herunter; das Lob wird mir gleichgültig und sast wirdig, weil ich sehe, wie und wem es ertheilt wird, auch daß es mir nichts hilft. Der Ladel wird mir auch ein gewohnter jargon, und ich möchte als ein oft gebrauntes Kind bep jedem Buche bepnache die Recension in dessen und dessen Geete absassen. Was ich mir von Jahr zu Jahr mehr wein: sche, ist Rusbarkeit und Waspehelt. Wein Wergen

be hier wie ein Rind gepflegt von bem beften Birthe, ber ganzen, Albertischen Familie, und unferem wurdigen Landsmann Dr. Lindner, ber mir die Bohithat erwiesen, hier auf mich marten.

Das ich aus einem annullirten Bachof-Bermalter ein toniglicher Penfionar geworden bin, frey von Geschäften und Amteforgen, daß ich mein Saus verforgt habe burch meinen ehrlichen Dill, ber meine und meines Sohnes Stelle barin vertritt, bierin befieht mein gegenwärtiges Glud, beffen Loos mir lieblich ift, und von dem ich meine Palinge. nefie balb erwarte. 3ch weiß, alter, lieber trauter herber, baß Sie an meiner Zufriedenbeit Antheil nehmen, und Sie fonnen leicht benfen, wie mir ben meiner gegenwartigen Krenheit nach bem zwauzigiabrigen Brobn, und Stlavendienfte au Muth ift, und wie mir bie Enft fcmedt, bie ich jest erft anfange ju fcopfen und erft beffer gewohnt werben muß, bevor ich felbige recht genießen fannunfere Gludfeligfeit besteht boch in nichts als einem Borfdmade einer beffern Belt, und baran muffen wir und bienieden begungen-

Ich wunichte mir frenlich auch ichon in Weimar und in Ihrem Bischofsfige ju fenn, und wenn es auf ben Magnetismus ber Sees te aufame, mare ich freplich ichon ba und

vielleicht glucklicher als ber Schwarmer an den Ufern Siciliens. Aber hier fibe ich alter Desdipus mit geschwollenen Hufen, die mit Ardustertiffen unwickelt find, gleich des auferweckten Lazarus Leichnam, werde von einem Geelenhunger und organischer Unverdanlichkeit, wie von Schla und Charybols, auf beiden Stien angesochten, und lebe wie ein wahres Amphibium auscheinender Gesundheit und wirklicher Arankheit, als ein Phanomen entgegengesetzer Zauschung, sich selbst und andern zum Räthsel.

Den britten Theil Ihrer Ibeen habe ich nebst ben Gesprächen über Gott noch in den letten Angenblicken meines Auszuges aus Preusen durchgelausen, und wünsche mir das Ender Ibeen selbst abholen zu können, wozu ich Ihnen als zur Arone des ganzen Wertes Aräfte und Anhe wünsche. Sie und Jacobi thun dem Spinoza zu viel Ehre; ich bin daber mit keinem von beiden recht zustieden, aber darin mit Ihnen ganz einig, das alles philosophische Misverständnis auf Wortstreit hinanslaust. Als ein Aranter kann ich aber meinem Urtheile nicht trauen, auch nicht meinem Geschmack.

Ich frene mich in Bempelfort. auf ein foones Gericht, Roid's Essays, Die bort für mich bereit liegen. Dier habe ich die Parifer

Ausgabe bes Wetastasio gefunden, und lese mit angerordentlichem Bergnügen im zwölften Bande einen Auszug aus des Aristoteles Poeste, von dem ich mich wundere, daß noch keine Uedersegung befannt geworden.

Unfer guter Landsmann hier genießt eines anßerordentlichen hauslichen Gluck, an dem' ich meine herzliche Freude habe. Seine wurdige Schwiegermutter ift auch hier, und eine sehr heitere, gutmuthige Frau. Ich habe hier des sel. Alberti Schriften kennen gesernt, und der Geift sowohl als der Segen des Baters scheint auf allen Kindern zu ruhen.

Ungeachtet ber gartlichsten Frennbschaft und Pflege habe ich hier feine Ruhe, und wünsche nur bas Ziel meiner Wallfahrt zu erreichen. Bon einem solchen heimweh nach Welsbergen werbe ich gebruckt und gezogen. Morgen seite ich meinen Wanderflab, wills Gott; weiter. Ich umarme Sie, liebster Gebatter, Landsmann und Freund. Gott gebe daß wir und gefund einander sehen. Nahe find wir und schon genug, aber demohngeachtet ift einne Scheidewand, die ich zu wenig Kraft habe aus dem Wege zu raumen.

## 412. In 3. & Reicharbt.

Etanfter ben igten Jul. 1787.

Bu ben drep Berhaltniffen, unter denen ich fonft schrieb, ift das eines liebreichen Abirths hinzugekommen, liebster Reichardt. Es war kein bloßer Schein, sondern baare That, die mir Ihr hans zeinlebens unvergestlich gemacht hat. Ich kann an Ihre liebe Fran und die Ihrigen nicht denken ohne Segens - und Kriedenswunsche.

Roch fann ich mich fanm befinnen, wie ich bieber gefommen bin, und nufer lieber Reifegefabrte Raphael erflart meine gegenwärtigt Entfraftung für eine naturliche Rolge ber Reife. Sobald ich wieder bergeftellt werde, fdreis be ich weitlaufiger. Ich boffe alles bier gefunden zu baben, was ich gesucht und gewunscht babe; und ein freves neues Dera jum Senus ber Arende und bes Lebeus wird bie Ausbente' meiner Ballfahrt bier balb fepn. Alles was mir in Ihrem Saufe gefallen bat, finde ich auch bier, nur concentrirter. Der einzige Unterschied liegt in meinem Gefdmad, ber mehr fur bas Monche als hoffeben geflimmt ift. Die Kurftin lebt auf bem Lande und wird morgen erwartet. Sie foll ein Gothe bres Gefdlechts fenn.

Bun, mein liebfter herzensfreund, big Boft will abgeben, und mehr bin ich nicht im Stande gu fcreiben. Ich umarme Sig mit bem bantbarften herzen.

414. An Frang Buchole gu Minfter. Pempelfort ben 14ten Aug. 1787.

Rein erwunschter, mein anderwählter Franz, Borgestern hielten wir zu Mublheim einen vergnügten Wittag und famen unter anhaltendem Regen, der mich an das Evangelinm Dom X. p. Tr. erinnerte, um 5 Uhr erwunscht hier an, wo alles zu unserer Ruhe und Psege zubereitet war.

Jum Willomm meiner Ruße habe ich hier des fel. Saller Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller und sich selbst gefunden, von hinten das Buch angesaugen und mich an den "Fragmenten religiöser Empfineden und der Fürste sott lesen können. Ihnen und der Fürsten wünschte ich auch diese Lecture. Gestern erhielt unser Jonathan die lettre nomise au Roi de Prusse par Mirabeau, die uns allen angerordentlich Genüge gethan hat. Ne pas trop gonverner. Der Salomon du Nord ist tressend und Joseph scharf beurtheits.

Bater und Sohn wohnen in einer Stube weben 3. 3. und ich manichten die Einrichtung

vieses schönen Sommerfiges jum Muster Ihrer kuftigen Wohnung, an die ich im Seifte benfe. And der kleinen Colonie der größern Bibliothek merke ich eine ftrenge Ordnung, die und beiden, mein erwünschter Franz, nicht gegeben ift, und Lante Lene, wie Claudius sie nennt, scheint diesen Geift in der ganzen Paushaltung eingeführt zu haben. Rein Wander, das Jonathan diese Schwester sein Alter Eko nennt.

Terfreuen fie mich balb mit guten Nachrichten, besonders in Beziehung Mariannens far unfern Urgt, ber mir bald entbehrlich werden wird.

## 415. Xn 3. 8. Reicharbt.

Dempelfort, ben 16ten Mug. 1787.

Den zweiten b. M. erfrente mich und besschämte mich zum Theil Ihr zärtlicher Brief vom Peten v. M. herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund. Seit Dom. K. bin ich hier, ohne dem Zwed meiner Reise und den Bedürsniffen meiner Sesundheit näher zu fenn. Den 23ten v. M. überraschte mich Ionathan Jacobi, branchte in Münster den Pormonter und reiste den 4ten d. M. wieder ab. Da wurde die Ubrede genommen zu eisnes Brunnens sow in Pempelsort. Ich bin

wahrend meines Aufenthalts in Munfer faunt ein vaar Lage, im Stande gewefen auszugeben. Meine Unpaplichfeit und meines Births feine war also bak einzige Chema movon ich bate te fcreiben tonnen. Anf bie legtere batte ich vorzüglich ben ber Gefellschaft meines medicis nischen Raphaels Ruckficht genommen. Der Anblid meines B. ift Beweis genng bes feipfen Rergenfoftems, daß ich feinen nabern Schlaffel nothig batte, um mein Rengierbe au befriedigen. Dit unfern fleinen Bertrans lichkeiten tann niemanden gedient fenn. "Die Abficht und die Art meiner Reife qualificirt fich ju feinen Beschreibungen. Vestigin me terrent. Pempelfort fennen Sie fo gut als ich, und daß wir und, liebster Reichards, Ibrer oft und freundschaftlich erinnern, verfebt fich wohl von felbft. Anf dem erffen prenfficen Dorfe im Weftphalischen fam und Die mitgegebene Reifefoft febriau Statten, und felbft in Munfter habe ich mich mehr als eine mal an dem übrig gebliebenen Gries ber gaffe frepen Borforge und Bartlichfeit erquicft, und an die Ebre, Die Freude und bie Salle Ihres hanfes, ben barin berrichenben Geift ber Cinheit und Ordnung jurudgebacht, ben Gott erhalten und fegnen mode, reichlich und taglich! Ich reife wie ein Rranfer, ber fic um nichts beffmmern fann, ber fich und feje

bleses schönen Sommerfies jum Muffer Ihrer Kunftigen Wohnung, an die ich im Seifte benfe. And der kleinen Colonie der größern Bibliothek merke ich eine ftrenge Ordnung, die und beiden, mein erwünschter Franz, nicht gegeben ift, und Lante Lene, wie Claudink sie neunt, scheint diesen Geist in der ganzen Haushaltung eingeführt zu haben. Rein Bunder, daß Jonathan diese Schwester sein Alter Ego nennt.

Terfrenen fie mich bald mit guten Radridten, besonders in Beziehung Mariannens får unfern Arzt, der mir bald entbehrlich werden wird.

415. Xn 3. 8. Reicharbt.

Dempelfort, ben ibten Mug. 1787-

Den zweiten b. M. erfrente mich und besschättlicher mich jum Theil Ihr zärtlicher Brief vom veten v. M. herzlich gekiebtester Sevatter, kandsmann und Freund. Seit Dom. X. bin ich hier, ohne dem Zweck meiner Reise und den Bedürsniffen meiner Gesundheit näher zu sepn. Den 23ten v. M. überraschte mich Ivonathan Jacobi, branchte in Münster dem Phyrmonter und reiste den 4ten d. M. wieder ab. Da wurde die Ubrede genommen zu einuer Brunnen Gur in Hempelfort. Ich bin

fen ift und sein wird, und wie sehr mir menst anna in corpore sano wechseitst zum Genust anes Guten, womit ich in Manker und hier umgeben biet, noch immer leiber wie ein Tanit talus! Daben: Sie also Gewid- mie mir und laffen Sie wir Zeit zu meiner Erholung und Wieberherstellung. Ich umanns Sie ünd fämmtliche Genossen Ihres mir unbergestlichen Paufes und Bustens.

416. Un &. D. Courtan, geb. Monffainty

Dempelfont den igten Hug. 1782.
am Bollner Sonntage.

Der get war ber merkwardisste Lag, ben ich in Munster zugebracht. Demfterhuis Diotime überhob mich ber Reise nach ihree Bauerhutte zu Angelmödde, spelste ben uns und führte uns in ihr schon angelegtes Dotel und ben dazu gehörigen Garten, ber mir eben so gestel, als mich die Bibliothef in Erstandnen und Entzücken versehte. Wie sehr wurden ben Sie, liebste Freundin und Sevatterin; von dieser einzigen Frau ihres Geschlechts einzemmen sen, die an Leiden schoft für Größe und Gate bes herzens siech ist!

Den titen fuhren wir mit Extrapost nach Pempelfort ab, und famen am toten gegen

ne Freunde, bie er heimsucht, bedauert. Wie follte es mir einfallen, ein Lobredner ober Runstrichter meiner wohlthätigen Freunde zu fenn, auf beren Mitleiben! und Rachficht for allein Unfbruch machen muß?

Rrung Bucholy, Erbberr bon Welbergen, M ber einzige Bitel ; ben mein Dunfterifder Freund bat. Ungeachtet feiner bovocondriiden Diats mit ber er fic bor ben Birfan. den ber Luft in Udt' nebmen muß, ift er ein paar mal in einer offenen Rutice mir ju Gefallen ansaefabren, und wird, wie ich boffe, fich biefes felbft aufgelegten Jodes allmablich entauffern tonnen. Der Umgang in feinem Daufe eft febt eineefichrantt, befte angenehmer aber meinem Gefdmact Giner meiner angenehmften und merfwurdigften Lage die ich in Manfter erlebt, mar ber erfte Befuch im Same A ber Aurftin Gallibin. Eines Demfferbuis Divtima ift eine fo einzige Erfcheinung im threr Art, bag ich armer Invalide eben viel Beit nothig haben werbe, ben Schat fbred Geiftes und Bergens, als ihrer in affen Sprachen, Wiffenichaften und Runften reichen und prachtigen Sammlung ju überfeben. dice Berifles bon gurftenberg und mein junger Alribiades B. findlifte vertranteffen Frenude. Sie tonnen alfo' leicht benten, bag bes les teren Saus eine bobe Schule für mich gewegelebt habe, und hoffnung behalte, velfangt noch langer ju leben, — beffer im Beift, als nach Bleifch und Blut, bas bine ein tleines Krenz bald übermathig warbe. —

417. Un Bifette Reinette Damann.

Dempelfort ben 27ten: Nug. 1787.

Meine herzensliebe Tochter. Dein Brief vom 25ten Jun- hat ben ganzen Tag vor mir gelegen, und nun beym Lichte bin ich erst im Stande barauf zu antworten. Ich erhielt ihn auch spat Abends ben meiner Antunft in Munssier ben 16ten Jul. Seit dem 12ten d. M. bin ich hier, und seit dem 21ten; da ich den Pyrmonter Brunnen zu trinken angefangen, habe ich einige hoffnung mich zu erholen.

Diesen Augenblick fommt Nachricht aus Munster an, daß Marianne am Bartholomaus. Tage glucklich von einer Tochter entbunden worden, die den Tag daranf den Namen Maria Johanna Gertrud ethalten. Sott sey geslobt und erhalte Eltern und Kind! Mit diesser Freude meines Seburtstages gehe ich jum Abendbrode, ju dem ich Lust bekomme, worden es mir vor einer Viertesstunde gänzlich in sehren schien. Lommen mir eben die beisden Schwestern meines Jonathans entgegen mit einem schwes Schriften VII, Xp. 24

Abend erwäuscht au. Die zärtliche Sorgfelt meines Jonathans und feiner ihm abnlichen Schweffern Delene und Botte übertrifft al-Die erfte ift fein ander 3.6, wie er fie neunt, und die Geele feiner bortrefflichen Sandhaltung. 36 bin bon allem übertanbt, und, wie man ben und fagt, berblufft. Dit meinen gußen geht es jest ziemlich, aber Ropf und Magen bleiben : noch jurud. Die Eingeweibe icheinen allen Son verloren an baben. Sofrath Abel, ber Sandargt, und mein freundichaftlicher Reifegefahrte baben beute gemeinschaftlich beschloffen, baß ich morgen ben Bormonter Brunken aufangen foll. Oft finft mir alle Doffnung, Breußen wieder an feben. Meinem Gobue geht es Gott gob befto beffer; er verliert auch die Abficht feiner Reife nicht, bat Gelegenheit genug, jn feben, zu boren und gu lernen, and bas Glud, geliebe au merben. Der befte Erfas, ben fich ein abnebmenber Bater munichen tann, bie Seinigen gunehmen und machfen gu feben-

Dein Jonathan Jacobi hat mir vorgestern aushrücklich aufgetragen, auch in seinem Rammen einen herzlichen Bruß bepanlegen. Wie wohl wurde es Ihnen thun, ben kleimen Rreis meiner neuen Welt ausammen an feben! Was für ein Ausbund von menschlichen herzen, in beren Mittelpunct ich lebe,

ben goten.

Sente haben wir einmal wieder Sonnenfchein gehabt. Der Gebrauch bes Pprmonters
verträgt fich nicht mit dem Schreiben, kaum
mit Lefen. Bucher und Briefe liegen um mich
berum, und ich habe so viel für meine Liskernheit und Rengierde, daß ich weder Anfang noch Ende zu finden weiß.

Dempelfort ift ein furfürstliches Jagbichloß, das ber iconen Stadt Duffelborf noch naber liegt, als uns bie Duben. Das meifte find Barten. Der alte Jacobi befist bier einen groe fen Garten nebft einem Gemachshaufe und einer Start . Fabrif. Deben feinem Saufe und Garten liegt unferes Jonathans Runfigarten und fcone Wohnung nebft einem Rebengebanbe, we unfer Doctor refibirt. Bir beide finb neben feinen Zimmern. Der Garten besteht ans bier Partieen, einem großen grunen Dlate ber mit lauter Drange- und Mprthenbaumen befest ift; barauf tommt ein Salon von Uls men; hieranf ein icones Bostet voll erotifcher Gewächke, worin ein großer Teich, wo ber Geb. Rath alle Mittage bie Rarpfen felbft futtert, fo wie feine iconen Lauben. Rach bem Teiche fommt ein Bach, und hinter beme felben noch eine Unbobe voller Blumenftode und fremder, feltener Baume und Geftrauche. Bur Seite fieht bas Gemachshans, mo ber Gartner wohnt. Dier if ein bunfler Schattenriß meines Elpfinms, wo ich lebe und die Ernenerung meines Lebens hoffe.

Wenn Du bebenfft, bettensliebe Cochter, wie lange und in welchem Jode ich gelebe - bie plobliche Beranderung und Uebertreis bung meiner geschwächten Rrafte jur Reife fo fannft Du leicht erachten, bag ich wenig. ftens im Binter nicht an bie Rudreife benfen fann, nnb meine angefangene Enr gang. lich wieder gerfibren warbe. Bu meiner fauf. tigen blonomifden Ginrichtung muß ich and Unftalt machen, wenigftens bon weitem, und ben Gang ber Vorfebung über mein fünftiges zeitliches Schickfal naber jur Entwicklung ab. warten mit gefunber und reifer Meberfe. gung. Mues was Du mit ben Deinigen tonn fannft, ift in beten und unferem Bater im Dimmel alles anbeimzuftellen. Er wirbs mobi maden, und bat es bieber mit ber That bewiesen, daß er bie Seinigen weber verlaft noch verfaumt, fonbern 'allem menfclichen Dichten und Trachten an Mitteln und Begen unendlich überlegen ift. Bie und wohin felbige abzielen, bavon weiß ich felbft michts, will es auch nicht wiffen. Die Beit wird es uns fehren und offenbaren, mas fein Bitte und unfer Beftes ift.

ben Brein.

Dente habe ich wieder einen schlimmen Tag gehabt. Dein Brnder wird Dir mehr Rachricht ertheilen. Erfreue mich bald wies der mit einem Briefe. Uebe Dich, berzeichtiebe Tochter, einsältig, kindlich und herzlich zu schreiben an Deinen alten Bater, nicht wisig und kunklich. Suche mit aller Treue die noch übrige Zeit ben unserer Wolthäterin anzwwenden, und branche den Schab zum Erofte Deiner Mutter und zum Deil Deiner Schwestern, damit ich desto mehr Ursache habe, Gott zu danken und mich eurer zu freuen ben meiner Deimkunft.

· 418, · Xu Brang 路uchole gu Banfter.

Pempelfort ben 28ten Mug. 1787.

Wein andermablter und ermanscher Frang. Seil und Frende Ihnen und Mariannen ju Ihrer kleinen lieben Gertrudis, die Gott ershalten und fegnen wolle mit reichen Wohlthaten wes Lebens in Zeit und Ewigfeit! Won meines Frenndes Raphael guen Gefinnungen, Ihnen erkenntlich und nütlich im kon, werde ich täglich mehr überzengt; er wird alles eingehen, was in seinem Vermögen ist.

Gleich nach Empfang ber guten Rachricht wurde ich bon ben beiben Canten bier mit

einem Angeblude zu meinem 58ten Jahre aberrascht, das mir besto rührender war, weil ich mir benselben Morgen einen Schlafpel in petto gewünscht hatte und wenig sichhrscheinlichfeit vor mir sah in diesen Gegenden zu einer solchen Bequemlichfeit. Alle Wünsche, alle Begierden meines herzens und meiner Seele sind und werden täglich erfüllt. Trop dieser sebendigen Erkenntniß, kann ich das Schema eines traurigen Ritters und die äußere Sestalt besselben nicht abwersen und mich selbst aus einem kriechenden in ein siegendes Insect verwandeln.

Gestern ist bier ein Eloge du Roi de Prusse par l'Auteur de l'Essai general de Tactique angekommen, bas eben nicht sonderlich unsere Rengierde hefriedigt hat. Ein Oberst Guibert, von dem ich mehr ju hören hoffe; um sein Schriftsteller. Salens naber benrthellen zu können, das sich aus dieser 206-

rebe micht aberfeben laft.

Mehr ju foreiben ertant mir ber Ppemonter nicht. Gott erhöre unfer gemeinschaft liches Gebet für Stevn und Tochter bie ich aufs herzlichter im Seift und Sinn gruße.

(2) The Control of the Control of

## 419. Xn Berbet.

Elyfium - Pempelfort ben Iten Sept. 1787.

Unfer Geburts's Monat, herzlich geliebter Serr Gevatter, ganbomann und Frennd, bif alactico aberlebt, und wir find um ein Jahr reifer geworben. Seit einigen Jahren muß: Ihnen mein matter, flumpfer Briefwechsel ein treuer Spiegel meiner tranrigen Lage gewesen fenn. Bie ich ben attet Jun. abreiste, bache te jebermann, baf ich unterwegs liegen bleiben wurde. Ich überwand alle Bebenflichfeiten und erreichte ben 28ten unferes Rapellmeifters Saus, wo ich bie treuefte Bflege und litbreichfte Gorgfalt genoß. Sie tennen ben Enthuffasmus unferes datriotifden Rreundes ber alle meine Geschäfte übernahm, und giud. lich fu Stande brachte', obne baß ich nothig batte mich bom Riede ju rubren. Den Gen' Juli reisten wir über Magbeburg ab und famen ben ihten nach Dunfter, gladlich und aufrieben, bis auf mein Uebel, bas ich mitgebracht batte und bas burch die Reife arger geworden war. Den 23ten überrafchte uns fcon Jonathan Iacobi und brauchte ben Bormonter bis jum 4ten Anguft und machte mir auch guft, ibn in feinem Elpfto an trinfen. Die beborflebende Entbindung Mariannens und Die Bortheile der Landluft bewogen und, den IIten

Garener wohnt. hier ift ein bunfler Schattenrif meines Elpfinms, wo ich lebe unb die Erneuerung meines Lebens hoffe.

Wenn Du bebenfft, bergensliebe Cochter, wie funge und in welchem Jode ich gelebt - bie plobliche Beranderung und Uebertreibung meiner gefdmachten Rrafte jur Reife fo fannft Du leicht erachten, bag ich wenig. ftens im Winter nicht an bie Rudreife benfen fann, und meine angefangene Enr gang. lich wieber gerftoren murbe. Bu meiner tunf. tigen bfonomischen Ginrichtung muß ich and Anftalt machen, wenigftene von weitem, und ben Gang ber Vorfebung über mein fünftiges geitliches Schicfal naber jur Entwicklung abwarten mit gefunder und reifer Ueberfe. gung. Alles mas Du mit ben Meinigen thun fannft, ift ju beten und unferem Bater im himmel alles anheimzuftellen. Er wirds mobi machen, und bat es bisher mit ber That bewiefen, bag er bie Seinigen weber verlagt noch verfaumt, fonbern allem menschlichen Dichten und Trachten an Mitteln und Wegen unendlich überlegen ift. Wie und wohin felbige abzielen, bavon weiß ich felbft wichts, will es auch nicht wiffen. Die Beit wird es und lehren und offenbaren, mas fein Wille und unfer Beftes ift.

490. Angelfeste. Beinettn: hamaner

Stoffum - Pempelfort ben isten Gept. 1787.

3ch fange ben zweiten Brief an Dich anliebe Reinette.: Lifette, um Deine Ermartung anf eine Antwort Deines erften au erfeben-Dente bor acht Sagen thaten mir eine guftreife nach bem Schloffe Benrad. Ben unferer Burudtunft fanben wir bas junge Chepaar, ans Nachen, ben alteffen Sohn meines Jonan than, ber feine Confine, bon Clermont, un-, langft geheirathet. Seute murbe hier die eb. le Rurftin erwartet, und es waren ibr fcon Polipferde entgegengeschickt; aber ein Unfall von ibrem Sufimeh bat unfere Erwartung getaufcht. Mit meiner Befferung gebt es alle mablich. Den Vonmonter werde ich fo lange branchen muffen, ale die Bitterung erlaubt. Die basu geborige Bewegung ift mir febr befdwerlich, weil mir Giben ; Lefen und Schreiben verboten wirb.

Ich habe unfern Garten benm Brunnen auchgemeffen Er beträgt über 300 Schrittg in die Länge, und gegen 200 in die Breite. Zwen schäne Morthenbäume siehen in vollen Blüthe jest am Eingange und neben ihnen zwen blübende. Grangtbäume. Die Orangerie ift angerordentlich mit Früchten gesegnet. Der danauf folgende Sallon and lauter Ulmen, hat

14 Reihen in die Lange und 12 in die Breite. Unfen nachker Rachbar ift der ales 72jahrige Bater, der epileptischen Infallen ausgesesst ift und nur in Begleitung eines Saters fpazieren geht. Son und unfer Garten ift durch den Bach geschieden, die Duffel, von welcher die schone Stadt ihren Ramen hat. Ihre Lage ift ungewein augenehm und jedes der Thore hat eine Aller. Ueberhaupe ift die gunze Gegend reizend, die meine beiden Reise gefährten bester kennen als ich.

Die Liebe und Ehre, fo Dein after, fraufer Bater in biefem ganzen hause hier genießt som Gebsten bis jum Reinften, if unbeschreiblich, und ich habe Urbeit ubthig gehabt, fer zu erbulden und mir zu erklären. Med was mir nur an ben Augen anzusehen ift, vafür wird gesorgt mit eben so viel Gefibmack als Gutmuthigfeit.

Ich bin bes Schreibens mitte und mein Ropf will damit nicht fort. Fürihte Gott, Mester Aind, und vergiß Deine Eitern und Geschwister nicht, wie ich ench alle in: meinem Sinn und herzen tragt. Lies nicht nus Borsten und hoften maßig, und frage ben guten hill; ehr On ein Such nimme, um Rath, voor ben Professor Rrans. Ju dem besten Burten giebt es Resseln au benen man sich verbrennen kann. Sewshne die lieber, zute

Bader oft ju lefen, als an bas letbige Das fden: aud, Deine eigenen Gebanten aufm. feben, gute Stellen auszuziehen und in Deil ne eigene Mundart in überfeten.

421. In C. 3. Rraus nach Ronigsberg. Pempelfort ben 23ten Gept. 1787.

- Mein lieber Krant ift ein eben is liebenemarbiger als außerorbentlicher Denfc. Ich murbe aber burch feine hppochondrifche Dilt, burch die Krantheit feiner Marianne und meine eigene beunruhigt, bag ich weniger Genus gehabt, als in Diefem Elnfium, me eine Ueberftimmung und Ordnung bereicht, bie micht fconer noch vollfommener gebacht wer-Mein Beig Jonasban bat zwen den fann. Satsichweftetn, babon die jungfte, Beleines bie Seetenfeiner Sausbaltung ift, Die altefte; Loure, bes noch lebonben Baters, unferes nachffen Rachars, Birthschaft: Mort. Imen Bediente, ein Rutider, ein: Barmer, eft fleiner Burich von Copiften, eine frangbifche Rammerjungfer, ein Stubenmadchen und eine Rodin; lauter ausgelernte, gefittete, jugefingte Leute, bie alles mit lachendem Ruthe, im . Singen und ohne Iwang ihre Arbeit thun. Bie felle munichte ich oft meinen lieben

·Erifpum : umm: Bemen : with Theilnebiner : meines

Ana. Munfter in verlaffen und bieber ju eilen, wo D. Raphael und ber hiefige hausarzt alles mögliche ju meiner Balingenefte aufbieten. Die auten Sage: mechfeln jumer mit ibbfen wie ben einem Kieber- Bente iftiges mir wo nicht mobl, bach erträglich, und, ich babe ben Beburtetag meines Job Michael mit einem : Gen Lob und Chric. jum erftenmale in bem Dempelforter Runfigarten : mit. beiferer Bruft einweiben fonnen. Begen meiner lacherlichen Reblaeburt womit ich emeine Schriftstelleren beschießen wollte, aber nicht fonnte, wurde unfer Jacobi ber, einzige Martprer. 3ch beforge, baß er feit unferer perfonlichen Befannt. fcaft manche eben fo fcmere Drobe ber Bebuld mit meinen bofen kannen bisber icon anegeheiten und noch ju erwarten bet. -Ben biefer Gemuthe. und Leibeslage und fo lange noch die forthauerube Enr jur Genelung bon medicinifchen Gefetgebern abbanat, merben Sie; mir Zeit faffen, allmablich wieber in ben Sang ju fommen. Benng, liebfter berber, ich lebe und habe noch immer Duth genug, ju hoffen. Gott gebe nur bag mir je fpåter befte gefunder einander wieberfeben.

fcoffen. Betto 40 Tage ben Dormonter ges trunten. Damit die Babl ber Rlaschen ber Tage ihrer gleich fen, bin ich noch Willens wen ben gutem Better allmablich andzuleeren. Rach geschloffener Eur erhielt ich einen Brief bon meiner Cochter, Die fich Ihnen be-Rens empfiehlt, und der Borfebung banft! wie ihr alter Bater, bas Bett Gie, als eis nen Raphael, ju einem Reifegeführten und Erbatter meiner Gefundheit ausgeruftet und berlieben bat. Sie bat mir eine unaussprechliche Freude gemacht mit ber Erzählung eines Befuches, ben mein altefter Mugendfreund, Chrie floph Berend, mir gegeben, in ber Abficht, mich mit feiner Ramilie in feiner Rutfche nach Berlin mitzunehmen. Da er mich nach 30 Stabren nicht in feben befommen, fo bat er fic wenigftens on meiner Bofteritat und ihrer Magenfeite fatt gefeben.

Seftern Abend ift der Er-Minister Perifles auch angefommen. Es werden Anftalten jur Jagd gemacht, und ich liege noch im Bett, und muß mit allem Decoro die Stube haten.

Die Fürstin tommt mit neuen Berficherungen des Afchaffenburger Chirons und seinethoffnung jur Genefung unferer lieben Michrianne. Ich habe, seitdem ich die beiden Stade des Ragnetiften gelesen habe, einen Meinen Berbacht und bepuahe Ubichen für feine Starfe in Theorien und Demonstrationen bestommen. Machen Sie fich auf wiederholte Instructionen gefast. Sie kennen den Mann und sein far tes Bertrauen auf sein Radortage, und es wird Ihuen nicht schwer werden, ben aller möglichen Condescenden; Ihr Gewissen unbestett zu erhalten.

Jo habe einen Dunger zu arbeiten, ben ich nicht langer unterbrücken kann. Abelungs Fortsetungen und Ergänzungen zum Jöcker liegen auf meinem Bette und ich möchte gern mit den dicken Quartanten noch heute fertig werden. Brugkeri hist. plit. und Leibnitii Opp. omnia müssen hier auch noch genutt werden, ohne die Doos min. gent, die ich hier und in Düsseldopf sinden werde. Der Eromita peregrinans möchte gern ein Zeichen sein Robers von fich geben, wenn es seine Robers von Ich geben, wenn es seine Robers von Ich erwarte zu phörderst von Ichgen veniam concionandi, nicht mehr in der Wüsse, sondern in Elysio.

Meinen Gluckmunich an Franz zu seinem Muth, Ausnahmen zu versuchen, die ihm bester thun werden, als die ewigen Regeln und veinlichen Gefebe. Jedermann sagt mir wiet Gutes von meiner zunehmenden Gesandbeit. Ich besinde mich ben meinem nan kinges vecht angemessen und will nichts wissen.

La diète des alimens nous rend la sante du corps, et celle des hommes le tranquillité de l'ame, fagt ein fehr liebensmurdiger Freund bes J. J. Rouffean, ein Saint - Pierre, in seinen Etudes de la nature, an benen ich mich nicht satt lesen kann. La diète des hommes ift mein Recipe-

## Bon Derber.

Beimar ben 28ten Det. 1787.

Lieber alter Freund, Ich errothe über mein langes Stillschweigen, aber ich kann mir nicht helfen. Auch jest bin ich so mube und matt von Predigt, Rirchenskechnungen, Briefen und andern Amtsschreibereven; bas ich nur diese zerstreuten Blatter mit einem kleinen Lebenszeichen begleiten kann. Dem ich wollte doch nicht gern, daß Sie soche aus einer fremden Dand empfingen. Alles ist eitel, liebster H., Schreiben und Mühren, insonderheit wenn man ewig getrieben wie ein Mühlens pferd in die Runde geht. Auch Sie haben des Lebens Ueberdruß geschmedt; moge es Ihnen jeht in der Frems de wohl gehen!

Meine Frau empfiehlt sich Ihnen auf's freunbschafts lichfte; sie ift ziemlich wohl ben ihren umftanden; nur tragt sie auch wie ich die Last des Lebens, da bald dies sem bald jenem ihrer Aleinen etwas sehlt. Burchten Sie sich nicht, liebster &,, es sell Ihnen den und so wohl werden, als es Ihnen war; da Sie mich in Miga him der der rufflichen Kirche besuchten. Auch hier ist's hins ter der Lirche, und mein Dans liegt wie eine Klostere Einobe, wo wir uns auch wie zweip Klosterbrüder nach einer langen Pilgerschaft wiederschen werden. Herzlich wird es mich freuen, Sie wieder zu sehen; vielleicht schmecke auch ich einen Aropsen Jugend wieder.

423. In 3. gr. Reicharbt.

Dunfter ben 8ten Rov. 1787.

Berglich geliebtefter Gevatter, ganbmann und Freund, Erft jest wird es mir möglich, Ihren letten Brief, ben ich ben 24ten Sept. in Bempelfort erhielt, ju beantworten. Gebacht babe ich: oft: genug an Ihre Liebe und Trene, und am guten Willen, Die babon au perfichern, bat es auch nicht gefehlt, aber besto mehr an Rraften und Bermogen, benfelben mit ber That ju zeigen. Go febr ich auch Urfache babe, Gott fur bie Erleichterung meiner Uebel ju banten, fo fann ich boch meinem Ropfe noch eben fo wenig als meinen Bufen trauen. Mein Magen und meine Eingeweibe find noch eben fo wenig in meiner Gewalt, und ber Appetit jum Genießen noch nicht so gebändigt; wie es bie traurige Difcie plin ber Medichn ibren Candibaten ober Martorern tyrern vorschreibt. Mit der leibigen Arbeit des Denkens und Schreibens will es gar nicht fort; und ich habe keine hoffnung mehr, ein brauchbarer und thätiger Mensch zu werden. Die zwanzig Jahre des Jochs, das ich getragen habe, find nicht mehr zu ersehen, und das einzige und klugke, was mir zu thus übrig bleibt, ift ein finis coronans opus.

Sie fennen meinen Jonathan und feine beiben wurdigen Schweftern. Um alles fura und finnlich ju fagen, bin ich bort eben fo gepflegt worben, als in Ihrem erwanschten Saufe und von Ihrer Familie, an Die ich ohne bie lebhaftefte und gartlichfte Erinnerung nicht benten tann. Wie geizig ich die Rade mittage genußt, ungeachtet meiner Brunnen-Eur, meine Rengierbe und Lufternheit unter ben Buchern ju fillen, und wie biel mir jurudgeblieben, tonnen Gie leicht erachten und baß ich es schlechterbings nothig fanb, mich auf einmal und ploblich loszureißen. Best bin ich wenigkens im Stande, ben Urheber meines Gludsmechfels beffer als bep meiner erften Unfunft ju genießen. 36 eilte damals nach Bempelfort, um einer fleis nen Gertrud Plas zu machen, mit ber mein B. bon feiner Marianne den agten Mug. erfreut murbe. -

Run, mein liebfter Gebatter, Landsmaun, Danswirth und Freund, werben Sie binlang. lich ermeffen, bag ich mir eben fo wenig mit palliner Wiederherftellung meiner Gefundbeit fomeideln tann, als, aus einem Greife ein Mingling in werben. Gin foldes Bunber last fic freplich nicht naturlicher Beife erwarten; aber befto mehr habe ich Urfache, Bott in banten, baß alles erträglich'ift, und bem beften und letten Biele meiner Reife fo nabe als moglich tommt. Sft bieß nicht fcon genng und über all mein Verbienft und Barbigfeit? Jacobi ift burd meinen Aufentbalt um ein ganges Bierteljahr und um ben balben Sommer gebracht worben, ohne baß mir beibe miffen, mo nus bie Reit unter ben Sanben geblieben ift. Er hat eben fo biet Urface, Gott ju banten, bag er meiner los geworben, als ich die größte Urfache habe, Gott und ibm ju banten fur alle' bie Bufrie. bembeit unb Liebe.

ben gten.

Ich habe schwere, finstere Traume gehabt, ba ich fast gar nicht zu traumen gewohnt bin. Franz Alcibiades, Marianne und Gertrud legten eben ihren Morgenbesuch ben dem alten Manne ab, und es wurde manches von unferen alten befannten und unbefannten Freunden gesprochen bis zu einer sanften Erschit-

terung ber Eingeweibe und Rervensibern. Go vergeben unsere Stunden und Tage wie ein Geschwäß, das aus Wohle und Mistonen zue sammengesett ist zur harmonie des Gauzen. Tout comme chen vous — Richts von dem schönen Stoffe zu wisigen Briefen und langeweiligen Reisebeschreibungen, die fich zum Les sen und Schreiben qualificiren.

- Minimum est quod seire laboro forieb id ju Bempelfort in bas Stammbud eines nad Gottingen mandernden Dagifters Sepffer aus Stuttgart. Alles warum fic anbere reifende gelehrte und ungelehrte Sandwerkspuriden befummern, reist meine Rem gierbe nicht. Ich nehme mit jedermann furlieb, und jebermann, ber will, mit mir. Das mit wir auch etwas zu thun baben und nicht unfer Brob gang unnus effen, bat Saus mit Mariannens Bruber bas Englische angefangen und mich hat fie felbf ju ihrem englischen Spracmeifter ernannt. - 3d bin bier, wie bep Ihnen, gludlich anfgehoben, wie ein Rind vom Saufe. Dein Birth bat mir bie awen beffen Zimmer feiner Wohnung eingerammt, und fein Ont Belbergen boffe ich bep bem erften guten Bege tonnen ju lernen.

Erfrenen Sie mich balb mit guten Rachrichten von Ihrem Sanfe. Wenn Sie einen meiner alteften Krennbe, ben Rathoberrn Ehriftoph Berens, in Berlin zufätig seben, so erkennen Sie ihn auch dasur und danken ihm für die Liebe, womit er in meiner Abwesenheit sich um die Meinigen bekümmert hat. Sagen Sie ihm, daß ich so glücklich bin, als ein abgenutzer Greis auf der Weit Gottes bep allen unvermeidlichen Uebeln der besten Welt unter den Trümmern einer guten Natur seyn kann. —

424. Un &. Mt. Courtan, geb. Louffaint, nach Ronigsberg.

Dunfter ben igten Rov. 1787.

Den 4ten October wurde ich mit Ihrer liebreichen Zuschrift erfreut, und gang Pem, pelfort nahm an meiner Freude Antheil. Ich habe vierzig Bonteillen Pprmonter ausgeseert und damit meine Quarantaine glücklich geendigt, die nicht ganz ohne Gedeihen gewesen. Wit dem Gefühl meiner Erholung wurde auch meine Munterfeit mir und Andern bepnahe gefährlich. Auch die Rahrung meiner Rengierde, die ich in dem Schafe meines Jonathans an Büchern und Briefen zu stillen suche, wuchs mir über den Ropf; und auf einmal wachte in mir meine Bestimmung auf, den Urheber meines Glücks hier auszusuchen. Den lepten October geschah unser Einzug in Das-

festorf, wo mein Jonathan eines ver ficonfen und prachtigften Saufer befitt; bicht am Thor und am Ball ber Stadt. hier murbe Die Werfuchung noch größer, ben ber gangen Bibliothet, für meinen fowachen Ropf- Dowe Sewalt mar bie Scheidung numbglich. Die Worfebung vetließ mich nicht und ich berfdwand mit meinem Cobn ben bien b. D: and meines Sonathans Banberfoloffe mit die nem poinischen Abichiebe, obne felbft zu met? fen, wie? Der Boftmagen war voll, bie Bit terung flaglic. Ich war Dienftage ju Dite sage dant ericopfe, murbe aber bennabe entadet; wie mir ber Bofimeifter auf ber letten Station vor Dunfter jum frenidlichen Billtomm: meldete, bas eine Ertravoft, Die Ateibiabes mir entgegengeschickt batte, unserer martete. Ich bankte Gott und fablte mich wie neugeboren. Wir famen fcon bor neun Uhe Abends, fuft gur Abendbrod an; unb'fanben Rrant / Marianne und unfern D. Maphael . auf und marten, boll Freude und Bufrieben. beit von allen Seiten. Den anten ging grang in fein 189tes. Jahrannub es war eine aute Abdome gemefen, Die mich getrieben batte ohne ted an wiffen, benfelben bier fepern gu tonen. Bormittags babe ich bier bie erfen Rirden befucht und den wurdigen Exminifier von Raufenberg, meinen hiefigen Deriftes, bet fich bergich freute, utich fo giemlich er menert aber verjungt wieber ju feben. Er bat te mir gie Bert meines Lieblings . Antore Ga. liani som Minimelen nad Bemvelfort gefdiet, and bot mir febr großmitthig ben Gebrand feiner ganien Bibliothet an. Seine Math beit und bemfterbuifens Diotime, id went unfere Rurfin, bat gleichfalls, die Schiffel ju ber ihrigen für mich juridgelaf. fem : Sie ift auf ihrem Banerfit : Mimobbe. Di wie wiet, werbe ich. Monen, liebfte Benet terin und Areundin, bon, biefer genfen und guten : Gerle :ergablen :: fonnen, bie mehr als femefterich Abnen ptemanbt ift. Marienne bat mich bu threm Guraduteifter im Englischen angenommen: mit meinem . D. Rabbael ube ich mich ein wenig im Staltenischen, bas ich bewache vergeffen babe. Dun liegt wir noch eine: Beife :: nach Belbergen im Lopfe... vor weltben ich aber erft bie butten in Allmobbe feben imus ehe bie Danke nach ber Stadt Miche .... 1 8 A C

ben zaten,

ven, aber ohne: Erfotg. :: Morgen tomme Blotime von Lande jurad. Uch, liebste Franbin, wir warden Sie in dem Kreise, wohin mich die Worsehung verfest hat, auch wie in Ihrem Elemente sent! Bas für eine Weit! was für neue Erscheinungen! was für Ibeale der Menscheit! wie angenehm wird es einmal sepn, davon zu reden und fich dessen zu erinnern, und wie viel wird es koften, sich wieder zu entwöhnen, woran man sich gefand und groß gesogen hat!

Sans hat heute die Reitschule angefangen. Der alte Perifies macht fich nur Reiten und Bechten sehr verdient durch die Reigung zu diesen Leibesübungen, die hier auf einen ganz neuen, wissenschaftlichen und mathematischen Auß getrieben werden. Der Fechtmeister Mignel ift ein täglicher Gesellschafter der Karftin, die mit Frenden auch meinem Sohone biesen Bortheil wird angedeihen laffen.

Das erfte Buch, das ich hier gelesen, sind die Schwarmer ober Theobald von dem berüchtigten Jung, das mir viel Genüsge gethan, besonders der erfte Theil. In Pempelsort war das erfte Buch des Paller Recensionen, besonders theologischer Bücher, an denen ich auch meine Freude gehabt, und bessonders war mir sein Tagebuch merkwürdig. Und dem Jonrual der Frau den La Roche, habe ich zwei Bücher kennen lernen, Eindes de la nature von einem der nächken und würdigken Freunde des J. J. Rouffean, und die Lattres Helviennes, die ich Ihnen gerne wäusscher. Jonathan hatte die ersteren selbst,

ohne ben Werth bes Buches zu tennen, und berschrieb fich bie lesteren. Die Pomona fieht in genauem Briefwechsel mit Delene. Ich habe von ihr Briefe und Dandschriften zu lesen bekommen, und mehr als einen Gruf, fürchte mich aber vor allen neuen Verbindungen, weil ich an den weuigen genug und mehr habe als ich bestreiten kann.

١.

Rach dem Tobe bes fel. hennings ift ber Rathshern Christoph Berens aus Riga ber diteffe meiner noch lebenben frennbe. Gie fin. men fich nicht vorftellen, wie fehr mich fein Andenten gefreut und erquict bat. Begen meines Cleafar Din bin ich in Gorgen, baf er in meinem Saufe nicht Genage hat, noch felbiges anjumenden weiß wie er's verdient and wie ich's mit ibm gemeine habe. Ihnen, liebfie Breundin, überlaffe ich bie Gerge, mie an berichten, ob und wie ibm ju beifen ficht. Meinetwegen foll er nicht bas firinfte Glad, bas ihm aufftoffen tonnte, verfchergen wer von fic weifen. Ich habe ben meinen Dafregein fowohl auf ihn als auf mich felbft Mudficht genommen. Bleben Gie allenfalls meinen Profeffer Rrans ju Rath, ber auch oeconomica beffer für Unbere ale für fich, felbft verfieht. Eine philosophische Daushaltung wie meine if ein febr unterhaltenbes und ertennt. liches Schanfpiel für einen treuen Beobachter.

C'est du comique larmoyant, eine bem Gammen auffallenbe Difchung von Guß und Saner, ju beffen Geschmad man burch Ues berrebung genothigt werben muß.

Mue meine Freunde find die Morigen und benten Ihrer im Beften. Bas fur ein fcb. nes Erio murben Sie bier zwifden Mariannen und Diaphanen, und zwischen ben beiben Umazonen - Schwestern meines Jonathuns! Blauben Sie es unr im Ernft, baf bereleichen Seen bidweilen angezanft werben, und ball: ber Brediger in ber Bufte mit feinen anbach. tigen Buborern und Bubbrerinnen fich biswetlen beraufct, und Dube bat, bergleichen Griffen gu unterbruden, und wieber andjulofden, wenn fe in Brand gerathen. Wit wollen aber feiner Berfuchung eine Erisfnug son allem Mebel an banten haben, fonbern lieber aftes mit Enthaltfamteit ertragen, wie mein politifcher Freund Erifpus bermabnt. Die merben und alfo, liebfte Rreunbis und Behatterin, mit gottlicher Saife in Ihrem Saufe wiederfeben; aber bie Beit ift in Seiner Sond und nicht in auferer. Der mich unter fo viel. Bunbern und Beiden. bergeführt bat, wird mich auch mit Arith and Freud beimbringen ind rechte Baterlande, Rprie Eleifon !... und mir jeben himmel, jebes Einfigm auf Erben ju verleiben wiffen. - 36

tafte Ihnen Sand und Dund mit den freundichaftlichken Banfchen der bantbarften Liebe und Dachachtung.

425. An'6. 3. Rrans in Ronigsberg.

Minfter ben 23ten Rov. 1787.

. Dicht mehr als einen einzigen Brief von Thmen, lieber Brofeffor, erhalten. Wie viel babe ich in Gebanten au Sie geschrieben, wie mande Stunde babe ich mich mit Ihnen aberworfen! Gie wiffen, das meine Areunbichaft etwas von der Zantippe an fich hat. Ich habe mir in Bemvelfort und Duffelborf ben Roof liber Ihre: Recention bes Gloffariums watter gerbeochen 3um Gift :bat man bier seft ben Geptember ber Litt. Beitung. Wein lieber Sonathas erbalt bennabe mit feber Boff gelebrte Rachrichten und Reniafeiten. Bie ich ba gewühlt, fonnen Gie leicht erachten. Weiner wieber auffebenben Gefunbheit wegen, gab mir Gott ein, bierber in ffibten. 36 habe wie Jacob mich fortfteblen maffen. Done Stwalt und Lift mare feine Evenpung möglich amefen. Das Gute bas ich bort aufgeopfert, 46 son mehr als Einer Beite bier erfest, und es mar Aflicht, bie Urbeber meines Glads, Brang und Mariant, and meinen Reifegefährten und trenen Argt wiederzuschen. Ein isingerer Aufemthalt hatte mich bort verwisdere. Wie angenehm mir diefer Winter verlaufen wird, wenn Gott mir Gesundheit glebt, fownen Gie, sieber Freund Erispus, leicht etachen. Ich weiß oft nicht wie mir zu Muthe ift, und durch welche Wege der Vorfehung ich hieber versest worden din ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Rach so vielen harten und bittern Prüfungen, die sich fein anderer vorstellen kann, der nicht in meiner Stelle und Lage gewesen, sebe ich in einem solchen Uebersund und Genuß dessenigen, was mein Bersund und Behrfluß und Genuß dessenigen, was mein Bers und Lohf sich nur irgend wäuschen kann.

Des Morellet Restation de l'onvrage qui a pour titre Dialogues sur le commerce des bluds habe ich erft diese Boche zu Ende ge-bracht mit der gehften Bufrtebenheit, und habe mich üben so geärgert, daß dieses Buch moch nicht übersicht worden, als daß ber bentische llebenseger von Galiani's Gesprächen nicht unsgemunter worden, seiner Anerbietung gewählt; das bestete Buch della moneta auch zu kiesen. Woreset hat eine allerkebste seine Grachelschift gegen den Linguer geschrieben und wir dem Litel: Theorie du Paradoxe; wie dem Jonathan, auszugsweise im Dentschen ausgegeweise im Dentschen ausgegeweise im Dentschen ausgegeweise im Dentschen ausgegeweise im Dentschen

Christoph Berens, in Berlin zufällig seben, so erkennen Sie ihn auch dafür und danken ihm für die Liebe, womit er in meinet Abwesenhrit sich um die Meinigen bekümmert hat. Sagen Sie ihm, daß ich so glücklich bin, als ein abgenußter Greis auf der Welt Gottes bep allen unvermeidlichen Uebeln der besten Welt unter den Trümmern einer guten Ratur sepn kann.

424. An &. M. Courtan, geb. Louffaint, nach Königeberg.

Munfter ben igten Rov. 1787.

Den 4ten October wurde ich mit Ihrer liebreichen Zuschrift erfreut, und ganz Pempelfort nahm an meiner Freude Antheil. Ich habe vierzig Bonteillen Pormonter ausgeseert und damit meine Quarantaine glücklich geendigt, die nicht ganz ohne Gedeihen gewesen. Wit dem Gesühl meiner Erholung wurde auch meine Munterkeit mir und Andern beynahe gesährlich. Auch die Rahrung meiner Reugierde, die ich in dem Schahe meines Jonathans an Büchern und Briesen zu stillen suchte, wuchs mir über den Ropf; und auf einmel wachte in mir meine Bestimmung auf, den Urheber meines Glücks hier auszusug in Dasseten October geschah unser Einzug in Dasse

der Erbe weiter und am' ficherften auch in bem bimmel.

Der Teich ju Toplis bat Gie son ben Riecen, Die Sie ans Belichland mitgebracht, nicht reinigen fonnen, und wird eben fo menia Munber thun, als die Decocten, womit Sie fic vollens ju Grund gerichtet. Dat nicht die Schwermuth burch Ihre übermütbige Eng angenommen? Wozu braucht ein Canbibat ber Theologie eine athletische Gefundheit? Ja, wenn er ein Apoftel feiner Thorheit und ein ftarfer Beif if, gleich bem im Diob, die Erde au durchwallen auf Roften feiner Beine und ben eblen Beit. Sind nicht. Gellert und Pafeqi Die elendeften Valetudinaires gemefen? follten Sie nicht lieber, fuchen, in ibren Schriften, als in Seneca's und Betrarca's. · bewandert : u werben?

Meine Dauptabsicht war, Ihnen in meinem hause Auhe und Mittel zu verschaffen zu Ihrer Selbsterziehung und Ausbisonung, beren Rothwendigkeit Sie selbst einsehen muffen. Mennen Sie, daß zum Dorfschulsmeister weniger gehört als zum Caplan? Rachmeiner Burückunft aus England lebte ich ben meinen seligen Vater als sein hausvogt, der auf alles Achtung gab, was vorging. Meine Studien im Griechischen und in den zwep morgenländischen Sprachen waren nichts als,

ein Decmantel unter dem ich meine Verwaltung trieb. In diefen glacklichen Jahren ferne ich erft ftubiren und von der damaligen Erndte habe ich lange gelebt. Die neus Wuße, die mir Gott jest schenkt, scheine noch wohlthätiger als jene erfte ju senn.

Quod potis, hia est; nicht in einem bohmischen Babe, noch in Palastina. Erinnern Sie fich Ihres Sanfbundes und wünschen Sie fich kein gelobes kand nach dem Fleisch. Sapora aude, so wird teine Rrausheit Sie hindern, teine außerliche Lage, weder bevorstehende noch weit außerhende Sohen und Liesen Die in der Lausbahn, die Ihnen verordnet ist, aushalten können, zum Rieinode Ihres Beruses zu gelangen

Ich bin genöthigt Luftstreiche ju thun, weil Sie so unbestimmt über Rleinigkeiten nach Ihrem Augenmaße, an benen aber nach meisnem alles gelegen ift, sich auslassen. Worksber sind Sie mit Ihrem Ontel zerfallen? Dat er Unrecht gehabt, wozu war es nöthig, sich mit ihm zu überwerfen? hat er Recht ges habt, desto schlimmer für Sie. Ist er nicht der leibliche Bruder Ihrer chistlichen Mutter, nud ist Ihnen an seinem Segen nichts gelesgen? Aussichtiger Jüngling, der mehr als Einen Bater nöthig hat, wie ich mehr als Einen Gohn- Die Natur nich das Glad

that nichts umfonft; beibe find Bochter und Dande Gottes ju Wohlthaten und Strafen.

Sott ichenke Ihnen, herzenklieber hin; zum neuen Jahre ein reines Derz und einen neuen, gewissen Geist über Ihre wahre Bestimmung in jeder Lage Ihres Schickals, und gebe Ihnen erleuchtete Angen qui bona aus morint, und was zu Ihrem körperlichen und geistlichen Frieden dient. Dieß ift der Bnufch Ihres neuderpflichteten und dem guten Wilsten nach erkenntlichen Freundes

3. G. S.

427. In G. D. Courtan, geb. Couffaint, nach Ronigsberg.

Dunfter ben 24ten Rov. 1787.

Ich lege Ihnen eine Einlage an unsern lieben Prof. Rrand offen ben, ber biese liscontiam posticam nicht übel nehmen wird, so wenig als Sie; well ich grande, bas Sie gegenseitige Uffikenz nothig haben werden, und meine Insectenschrift zu lesen. Hente kepern wir den Geburchtag unseres kleinen Engels, Gertrud, die just das erste Vierteljahr ihreck Lebens schließt. Es ist ein frommes liebes Rind, das dem alten kranken Manne gut zu sepn scheint, und besonders sich an der Troddel seiner Schlasmuse nicht satt sehen kann.

ohne den Werth des Suches zu kennen, und berschrieb sich die letteren. Die Pomona steht in genauem Briefwechsel mit Helene. Ich habe von ihr Briefe und Handschriften zu lesen bekommen, und mehr als einen Gruß, fürchte mich aber vor allen nenen Verbindungen, weil ich an den wenigen genug und mehr habe als ich bestreiten kann.

Rach dem Lobe bes fel. hennings ift ber Rathshern Chriftoph Berens aus Riga ber altefte meiner noch lebenben Freunde. Gie fim nen fich nicht vorstellen, wie fehr mich fein Undenfen gefreut und erquickt hat. Begen meines Cleafar Sill bin ich in Sorgen, baß er in meinem Saufe nicht Genuge bat, noch felbiges angumenben weiß wie er's verbient und wie ich's mit ihm gemeint habe. Ihnen, liebfie Freundin, uberlaffe ich bie Sorge, mir an berichten, ob und wie ihm gu belfen fiebe. Meinetwegen foll er nicht bas fleinfte Giad, bas ihm anfftoffen founte, verscherzen bon fic weifen. Ich habe ben meinen Dag. regeln sowohl auf ihn als auf mich felbft Rudficht genommen. Bieben Sie allenfafts meinen Profeffor Rrans ju Rath, ber auch occonomica beffer für Andere als für fich, felbft verfteht. Gine philosophische Saushaltung wie meine ift ein febr unterhaltendes und erfenutliches Schanfpiel fur einen trenen Beobachter.

428. In G. G. Sindner nach Runfter, mit

Liebfter Berr Doctor, Landsmann, Reife. aefabree und Freund ; hente find es acht Sae ae ball ich bier bin, ohne bas geringfe noch an meinen Abfichten anfangen gu fongen. Min Batienten feblt es bier nicht je am incurabein und melioris spei. Bu weichen ich gefiere, weiß ich felbft nicht. Die gute Aran Doctoe rin bat einen farten Duften und verbient Mitleiden. Sie bat nicht nur mit ber Sans. baltung und einem balbjabrigen Rinbe volle Arbeit, fonbern auch mit ihrem philosophifiben Manne, ber ein Benbant bes Baftes ift: Bas wir bier beibe für eine Rolle fpielen, abertrifft alle fomifche Carricatur. Ich lieber Arat, bilben Sie boch meinen hand Michel ein wenig nach fich; bag er ein wenig von mir andartet. Schlafen Ste in meiner Stube, fo halten Sie ihn boch jur Ordnung an und zu einer ftrengen Anfmerksamfeit auf fich felbft, mas er unter Sanden bat und mas um ibn vorgebt, bamit er fein Mann im Mente, fonbern ein bernünftiger Beltburger wird, nicht bloß lefen und jur Doth fchreiben, fonbern auch banbeln und feben fernt-

Jih habe hier Berfirenung und Arbeit gefunden; an die ich gar nicht gedacht habe, hamann's Schriften, VII, St. 20 und mit ber ich auch bald fertig zu werben bente und bann auf mich felbst zuruckzufommen und bas Biel meiner kleinen Ausstucht.

Bott fegne Ihre Enr an unferer lieben Marianne. Ich wünschte hier auch allen phisosophischen und bkonomischen Fragen und Antoworten bester gewachsen zu sepn; vielleicht if meine Arankheit daran schnid, daß ich nicht so gleichgaltig sepn kann, immer Einerley zu beren und Einerley zu sagen, wie einer der auf Einer Saite herumirrt, ohne von der Seelle kommen zu können, weder mit dem Utils noch Dulce.

in Wir haben mehr ais einen Arzt nöthig, die Webian Moer — die Median Aber und diffnen zu lassen Volgen Sie dem guten Rufe der Witterung, und dach dem Pulse zur fahlen. Sie werden und glien willtommen senn und hier wolle Nahrung und Weide für Ihre Berkachungsgeist finden.

429. An bie garffn von Gaftein.

Belbergen ben itten Dec. 1787.

13 11 1 1 1 1 1 1 1

Ew: Burchlanche hulbreiche Buschrift habe ich erft ben gen erhalten. — Go menig ich anch fühige din; ben im Angelmebba gehabern Genuß weber munblich und schofflich in heben, auch fo febr ich mich auch genethigt

sehe, ... wegen meiner Unvermögenheit; und Schwäche mich alles Umgangs annsch ju entaubern bis zu besterer Erholung, mringe ersichopsen Aräste, die ich mehr, wünsche als hosse; wie balte, ich os, bennoch for eine Art von Gewissenspflicht, einen verwennen Ginfall, den Ew. Durchlancht einer geneigten Unsmert, samteit gewürdigt haben, näher zu bestimmen.

... Ein Adersmann muß allerbinas warten auf die toftliche Erncht ber Erbe, and gebuldig fenn, bis er ben Morgen -: und Abenbregen empfangt," wie es in ber Epiftel Saco. bi: V. 7. andbrudlich geldrieben Bebt; aber dies fann nur unter imen borandergangenen Bebinanngen verftanben werben, wenn er nambich I. fein Reib nach ben neufdigben nen Eigenfcaften bes Babens geborig aubereitet, unb 2 bemfelben ebles, nub Reje nen Santen anvertrant bat; ! Gleichwohl fcheint berfelbe Apoftel am Ende feiner Epifel anzubenten, bas bie phyfifchen Begebenbeiten in naberer Berbindung mit ber moralifchen Belt Ceben, als es unferer bentigen Bhilo forbie einenfeben und zu glauben moglich fern wied, .. indem er ceine Theurung von 3 Jahren und: 6.Monaten bem eruften Gebete aufdreibt. das dem Revereifer eines Propheten entfahr, welcher in ber ... burch fein Wort veranlaften,

logen ift ein Muffer und Meisterftac über politifche Gegenstände zu philosophiren. Sie maffen, Domine politice, schlechterbings das Buch lefen, und wo möglich bringe ich es

426. Un ben Canbibaten bill gu Ronigsberg.

Dunfter ben 24ten Rov. 1787.

Mein rechtschaffener, würdiger Freund und Theilnehmer, Seit bem oten b. M. bin ich mit meinem Sohne wieder bier; aber feit dem 28ten d. M. bin ich Ihnen eine Antwort auf Ihren letten Brief schuldig, deffen Datum mir untenntlich ift.

Ihre Panctlicheit in Ausrichtung meiner Augelegenheiten geht zu weit und macht mich aben so auruhis, als Sie es selbst in Betreibung der Geschäfte find. Zweitens betrübt wich Ihr Eigensun, ein Dorfschulmeißer wich Ihr Eigensun, vonn Ihnen Gott einem Wink giebt zu einer Eaplan Stelle. Ein solcher, Schein selbstgefälligen und erwählter Demuth ist im Grunde, und deutsch zu reden, ein paseweiser Stolz. Gieb mir, mein Sohn, dein herz, sagt die höchste Weischeit, und 146 meine Wege deinen Augen, mohlgefallen. Mit diesem kindlichen Sinne kommt man auf

Biorgenstern aufgebe; alle unfere Gorge auf ben ju werfen, von bem wir die Berheifinng haben, daß er far unfer und der Unfrigen Schickfal forgen werde; fic auf den einzigen Minter und Fürsprecher zu verlaffen, deffen Bint bestere Dinge redet, als des erften Deiligen und Märtprers Abel, und uns von dem eitaln Bandel nach paterlicher Beise erlofet bat.

Dierin befieht bas Alpha und Omega meiner ganzen Philosophie. Dehr weiß ich nicht und verlange ich nicht zu wissen. Troß meiner unersättlichen Räscherep und Rengierbe finde ich nirgends — aber in diesem Sinzigen das mahre All und Sanze für jedermann, ohne Ansehen der Person und des Geschlechts-

430. In Frang Buchole gu Runfter.

Ulubris, vulgo Betbergen ben 3ten Marg 1788.

Ich habe Ihren Brief hier, herzenslieber Fram, nicht so genießen tonnen wie ich wolle, aber mich wenigstens besto mehr gefrent über die heiterkeit und Integrität Ihres Wohl bosindens während Ihres furgen Anfenthaltes. Ein paar Stunden nach Ihrer Abreise siel mir die Antwort auf Ihre Anfrage ein. Mit meinen Urtheilen din ich niemals zurückhaltend, sobald ich mir ihrer bewust din,

logen ift ein Muffer und Meisterftuck über politifche Gegenstände zu philosophiren. Sie maffen, Domine politice, schlechterbings das Buch lesen, und wo möglich bringe ich es mis.

426. Un ben Canbibaten Sill gu Ronigsberg.

Dunfter ben 24ten Rav. 1787.

Mein rechtschaffener, würdiger Freund und Theilnehmer, Geit bem oten b. M. bin ich mit meinem Sohne wieder hier; aber feit dem 28ten v. M. bin ich Ihnen eine Antwort auf Ihren letten Brief schuldig, deffen Dastum mir untenntlich ift.

Ihre Pünctlichkeit in Andrichtung meiner Angelegenheiten geht zu weit und macht mich aben so nurnhig, als Sie es selbst in Betreihung der Geschäfte find. Iweitens betrübt mich Ihr Eigenfun, ein Dorfschulmeißer zu werden, wenn Ihnen Gott einen Wink giebt zu einer Eaplan-Stelle. Ein solcher Schein selbstgefäliger und erwählter Dewuth ist im Grunde, und deutsch zu reden, ein naseweiser Stolz- Gieb mir, mein Sohn, dein herz, sagt die höchste Weisbeit, und haß meine Wege deinen Angen, modgefallen. Wit diesem sindlessan auf

ben Bacfichmael' bivon! Bas für ein free bender Denfch und anspocender Bater ift und fer' redicke Caspar! Bas für ein Dornbusch vom Bater bin ich gegen jene Ceder im Sawten Stres, der aber fich anch dem Mose in jenem offenbarte. Also können wir ohne Reid und Bifersucht die Saben Anderer genießen, und Gott danken, daß Menschen von solchene Schlage unsere Freunde find.

Morgen hoffe ich wieder auf meinen zwey oder dren Beinen zu fenn. Ich fepre das runde Bierteljahr meiner Refidenz auf Ihrem Grund und Boden, die nicht fruchses gewesten fen fenn soll. Ich hoffe Ihnen wenigstens einige Materialien mitzubringen, um Ihre Ideale zu berichtigen, zu ergänzen oder auch wenigskens näher zu prufen.

431. An S. M. Courtan, geb. Zoufsaint, nach Königsberg.

Munfter am Ofterheil, Abend ben 21. Mars 1788.

Am heiligen Abend vor dem Palmfonntage fam Franzens Rutfde nach Welbergen und
feelen Sie fich das Wunder vor — mit Frühlings Anfang den Tyten flieg ich ein. Nachdem ich die im Garten liegende Rapelle mir hatte aufschließen laffen, nm ein dentsches Ineberisches Bater unfer darin zu beten, befahl ich mich Gott, und flieg mit meinen beiden bienstaren Geiftern, D. Raphnel und Famulus Michael, in die Autsche und fam gegen :: 6 Uhr in das Daus meines Franz-Wach einem Sprung aus dem Bette, wo ich über ein Bierteijahr zugebracht, in die Autsche eine ganze Tagreise, war es mir sehr ermartet. zeschwollene Faße zu haben, die aber gleich den Morgen darauf in sich gingen

Oftern ben 23ten Warg, 'im Bette.

31 Mach einer febr rubigen Racht bin ich mit Reifegebaufen von manderlev Urt aufgemacht. Die Erichopfung meiner Rrafte ift außererbentlich. Gett Lob, baß es gegen ben Sommer geht. 3ch hoffe, daß meine bortigen grennbe Rachficht fur mich baben werden, baf ich nicht bier und bort jugleich feon und zwen herren bienen fann. Wie ein fdmacher Beinrebe fann ich ohne Stupe nicht leben und muß mich an ber halten, bie mir jest bie nachfte ift. Was fann ich fcreiben, als bas Befte pow Unbern und viel Gleichgultiges, von mir, ber fich felbft abnlich bleibt, mit bem fleinen Unterfchiebe, bab, je mehr ber außen re Menich abnimmt, defto mehr ber innere wächst, je alter und unvermögenber, besto rubiger, jufriebener und vergnügter ich werbe; - ein tagliches Boblleben mitten unter

mandem Druck, ben ich Gott Lob wenig fuble, und den Er tragen bilft, daß ich nicht genng batur banten fann. In wes für Lume mer und Beflemmung wurde ich mich jest befinden, menn; ich meinen Billen gefriegt batte! Gott bat mir Fenerabend gegeben ; mich aus bem Bauge offentlicher Geschäfte ausarfnannt, in benen ich fo. wenig tappe, ale anne Umgang mit ber Welt, 36 lebe bier im Schoffe ber Brennbe von gleichem Schla-De, Die wie Salften an meinen Ibealen bee Seele paffer. Ich babe gefunden und bin meines gunbes fo froh wie jener hirte unb bas Beib im Evangelio; und wenn es einen Borfomad bes Simmels auf Erben giebt, fo ift mir diefer verborgene Schat zu Theil geworden, nicht aus Berbienft und Burbigfeit, fondern es if Gnade und Gabe einer bobern Dant, die ich anbethen muß. Sie war mir nothig ju meiner Reinigung und Star-Enug. Die Ratfolifen, melde ichabier: babe fennen gelernt, find wie Racht und Lag unterficieben von ber Ricolaiten ihren ; wie Rrang von bem fel Rirdenrath ..... der mich zum Abendmabl einleben ließ den Tag por meiner offentlichen Unflage, wie civites Dei. Die befte Gottesmelt ; bon, ber bie im Araen liege. 3ch bin bier wie; eine Biene und Ameife, und fammle alles was ich nur

Es ift Mittag, und ich frene mich auf's liebe Effen und Trinfen, und eben fo febr auf ben Augenblick, beibes wieber los ju werben und ber Erbe wieber ju geben mas aus ihr genommen ift. Bergeben Sie mir biefe ungezogene Ratutfprache; fie ift bie Mutter meiner burftigen Philosophie, und bas Ibeal biefer ungerathenen Lochter, welche mit thren Rufen auf der Erbe fleht und geht, nur mit ibren Mugen ben himmel erreichen fann, bon ferne, bon weitem, und je langer befto buntler. Te mehr bie Racht meines Lebens aunimmt, befto beller wird ber Morgenftern im Bergen, nicht burd ben Buchtaben ber Ra. tur, fonbern burd ben Geift ber Schrift, bem ich mehr als jenem ju verdanten habe.

Erfrenen Sie mich mit guten Nachrichten von Ihrer Gefundheit und dem Wohlbesinden der Ihrigen. Gott erhöre die Wunsche, die ich thue; doch Scine Gnade übertrifft nuendlich alles was unser berz erfinnen und begehren kann. Sie ist über uns alle und allenthalben jeden Worgen, Mittag und Abend, und unerschöpflich für jeden, der daranf merkt.

uwlates berbarbenen Magans mit bie kinver magenheit seiner Verdauungsfrast physiologisch vor. Ich habe kein instrum weber im Auge noch Ohe, und was Anderen zu viel scheimt; ift mir selten grüng. Weil der körperlithe Umgang mit Kreunden, nach Ihrer Erklavung des Schweibens, ohne Seele ein leeves, todtes Werk, und der ankere Buchstade ein blosses Sinnbitt und Zeichen eines mit sichtaren Det ex machina, so werden Sie den spinpathetischen Zusammenhang meiner Gestinnungen mit Ihrem Schieslafe ohne mehrere Mittelbegriffe errathen und die Elliphin berfelben leicht ergänzen können.

Ich seiner zwanzigjährigen kabung boser Sasen und einer zwanzigjährigen kabung boser Sasete, die ich durch eine sißende, grillenfängeris sie kebensart, teidenschaftliche Unmäßigkeit ze. in Nahrungsmitteln ves Bauchs und Ropfs gesammelt hatte, den 21ten Jun. v. I. auf den Postwagen, und glaubterdie zurückgeblied benen Hesen eines palliativo weggeräumten Baulsiebers würden durch Bewegung der Eins geweide und Berstreunug nener Gegenstände sich von selbst heben. Erreichte mit genaner Noth Bertin; sand dort einen Engel Naphael von Retsegefährten und Arzt an meinem alsen Kreunde D. Lindner, der Ihnen nicht gang unbekannt seyn wird, beschwor ihn aus gang

und mit ber ich auch bald fertig jn werben bente und bann auf mich felbst guruckzutommen und bas Ziel meiner kleinen Ausstucht.

Bott fegne Ihre Eur an unferer lieben Marianne. Ich wunschte hier auch allen phisischenischen und denomischen Fragen und Antoworten bester gewachsen zu sepn; vielleicht ift meine Rrantheit daran schnich, daß ich nicht so gleichgustig senn kann, immer Einerley zu bören und Einerley zu sagen, wie einer der auf Einer Saite herumirrt, ohne von der Stelle kommen zu können, weder mit dem Utile noch Dulce.

die Webian Moer — die Median Aber und biffen ju lassen Voer — die Median Aber und biffen guten Kolgen Sie dem guten Rufe der Witterung, und nach dem Pulse zu fühlen. Sie werden und allen willsommen sepn und hier volle Rahrung und Weide für Ihre Rengierde und Ihren Bevbarhungsgeift sinden.

429. An bie gurffn von Gattain.

Belbergen ben ziten Dec. 1787.

Ew. Durchlanche huldreiche Bufchrift habe ich erft ben geen exhaltete. — So wenig ich auch fühig din; ben in Angelmobba gehabten Geunß weber munblich noch fchriftlich zu erkennen, und so sehr ich mich auch genoteiet

fentlichen Bebienung als: jum gemeinen Ume gange bes Lebens, wegen einer feweren Und fprache und: hypochondrifcher Lanne, fchicle:"

Deus nobis hace otia facit.!

Den sten Worll reiste mein D. Raphael ab und binterlief mich in Umftanben, bie ich fur ben Schluffel meiner gangen verwichettem Prantbeit jette onleben muß. Gin paar Lage. barauf zeigten fich Spuren ber gulbenen Aber: Mein Bater, feines Sandwerts ein Bundart und feines Glaubens ein Stablianer, fab allenthalben molimina und winschte fich innnet. bas beneficium naturae. Ich batte niemais die geringfte Anwandlung gefühlt, und bachte eben fo wenig als mein freundschatflicher Urus baran. Die Beneficia naturae find mir fo perbactia ale ben Bbrygiern bie Danai dona ferentes. Unterbeffen ift Gott Lob alles ertraa. lich. Jung tann ich nicht mehr werben, und ich gebe ber fiebenten Decabe entgegen. Der mich burd eine fo enge und fomnbige Bforte in diefe bofe Welt geführt, wird and ans. Diefem Labprinthe mir berauszubelfen miffen, coeco regens vestigia filo, bas ich die rechte Deimat, bas Baterland ber Beifter nicht verfehle. Ich habe bisher eben fo wenig Urface ben Lob in munichen als zu fürchten. mich in bie Erbe gu verlieben; als fie, bie mufet aller Mitter ift, ju verachen. Die

granfamen Inngerenoth fic nur einer einzigen armen Wittwe annahm.

60 fenberbar und außerordentlich: auch Diefes Bebibiet ausfieht, fo bin ich boch ber bennabe feften Dennung, bab es mit affen Grundfasen ber economie rurale, bies fer Muster aller Runfte und Wiffenfchaften, eine gleiche Bewandniß bat, und alle menfc. lice und irbifde Entwurfe einer Beiebeit untergeordnet find, die Bernunfs and Etfahrung unerreichbar ift. Eine willige Unterwerfung unter ben gottlichen Willen, und eine foulbige Aufopferung unfever eigenfinnigen Bunfche if alfo bas einzige und affgemeine Bulfemittel gegen jeden Bechfeflouf ber Dinge und menschlichen Urtheile, fie mogen für ober wiber und fepn. fich auf Beunbidte ju verlaffen, bie mebrentheils auf Borurtheilen unferes Zeitalters beruben, noch felbige ju verfcmaben, weil fie gu ben Clementen ber gegenwartinen Belt, und unferes Infammenbanges mit berfelben geboren, ift wohl ber ficherfte und nuerfoutterfichte Grund aller Rube, fic mit Kindlicher Einfalt an der lautern Dilch bes Ebangelit zu begungen, Richt nach ber bon Bott, nicht von den Denfchen, gegebenen Leuchte: ju richten, Die: und fceint an einem dunkeln Orte, bis der Tag anbreche und der fes haben mich aufgerichtet; und ich habe mehr Ursache, Ihrem Urzte, als dem Gelbsto gefühle eines Kronten zu, trangp, dessen Unsechnlb nach seinem eigenen Geständniß sich in Worte und Berzweisung verliert. Diese lehten Worte lassen fich füglicher auf Ihre eigene Lage, deuten:

Sots 206, das årgste ift vorüber und mie

hoffen alles!

Ja, liebster Theophile Stendel, Gott tenut Sie beffer, als Sie, leider! fich fetbit tenupen. Er weiß fehr gut, daß es mit all Ihrem Toben nicht so bose gemennt if, wie Ihre hyperbolische Schreibart züchtigen Ohmn anffallen muß. Sie werden bald flatt Ihres verhaßten Motto ausrusen tonnen:

Mein Dasenn ift Liebe, mein Leben ein unverganglicher Genuß voller Gnade und Wahrheit!

Der lieherdruß des Lebens ist eine Kolge pder ein Symptom vieler Krankheiten, besompers solcher welche die Rerven angreisen. In einem solchen Narorysmo trank auch hich Unrecht wie Wasser, und je mehr Schulden und vergeben und erlassen werden, desto mehr wächst die Liebe. Sie ist stark wie der Lod, und die Eisersucht ist sest wie die hine. Ihre Ampeln sind wie die brennenden und sammenden Ampeln. Je thätigge ober Leis

benber man ift) befte mebr berricht ber leis bige Egoismus in und: Bu Gebulb gebort berentifde Offite, bie ben Schwachen madtig imacht. Gentigfamfeit an feiner Gnabe ift bet befte Soilb und ber größte gobn. Sie baben lange genug mit einer agpotifcen Dago gebubit, und baruber ben Gobn ber Liebe and bie Gemeinfcaft feines Geffies verfdmabt. Seben Sie mich wenigstens als einen Raben an, all ben Borboten ber Caube, Die in threm Munde ein Aweiglein bom Delbaume mit arfinen Blattern bem barrenben Batriar-Ben in die Arde brachte Sa, laffen Sie fic verfohnen, nicht mit Ihrem Dafenn, fonbern mit bem großen und unbefannten Gott, ben wir als ben Bater aller feiner ginten und bofen Rinder anrufen, ber uns ben Beruf gegeben, feinen Ramen zu beiligen, Die Unfunft feines Reiches ju beforbern, and beffen beiliger Bille unfer geirliches Glud und ewige Geligfelt ift, bit wir feiner Gebald und nicht anferen Berbienften noch guten Berfen, fonbern feinen pils defideriis. Die im : Gentide unfere! elacifen birteln Bunfce And's au berbanten baben. 4:413

Ich habe manche Thorheit ans langer Betle begangen. Daß Berzweiflung auch eine begeiftornve Mafe', glaube ich wohl; fie schieft fich aber beffer zu einer zerfterenben all schofe.

schöpfenischen. Doch leiber find unsere See schöpfe unbarmberzige Perstümmier der Ratur. Giebt es einfache matürliche Auncte, auf die fich alles reduciren läst, oder besteht asses uns mathematischen kinien? Wie monen Sie ohne Wacht sprüche Jahrtansende gleich Waschen und Momenten behandeln, Centuer wie Pflaumsedern weghauchen, und eine ridioulus mus in ein Riesengebirge perwandeln? Ich habe in des einfältigen Saint. Pierze Ktudes de la Nature nicht seiche pudelnärrische, possierische Mährchen gefunden, als in den Epoques des Busson.

Quanto rectius hic, qui nil molitur ineptel ich menne ben alten Dichter Mofes, ber feche Sage und feche Borte nothig batun um ein Spftem anschaulich ju machen, .- bas im. Rauche vergeben foll, vielleicht burch ben Brand eines bofen Nachbars, bem es fein Dafenn ju verdanten haben foll, 3ch bin in der Aftronomie und Batanif der grafte Ibiot; habe mich bennahe von Rindheit an blind gelefen, und toun nicht fatt werden. Denfelben Lag, wie ich Ihren Brief erhielt, fiel mir bon Johnson's Lebensbefdreibungen euglischer Dichter ber Theil in die Bande, ber bas leben eines febr unglucklichen Dannes, Sauvage, enthalt. Sein Biograph fagt bon ibm: He had the peculiar felicity, that his attention never deserted him; he Samann's Schriften VII. Ih.

present to every object and togarafat to the most triffing occurrences. He had the art of escaping from this own reflections and accommodating himhelf to every new scend? Estfehit mir ganglich an blifem Glud und Gefchick, und ich muß den Mangel von beiden burch todte Gesellschaft ersegen. So sange ich ein Buch in ber Dand habe, währt mein Genuß. Lege ich es weg, so bin ich beinichte eben so sing gewesen bin.

" Ich bin in meiner Seele überzengt, daß Gott nicht nut am beften wiffe, mas Sie leiben, fonbern baß auch weber Rleines noch Groffes obne feinen ausbrachtichen Billen Aber biefe "Ueberzeugung Ihnen aelchebe. mituebellen, bangt eben fo wenig von mir als' bon 'Abnen' felbft ab. Der Glanbe ift nicht Jebermanns Ding. Go wenig un. fer Dafenii von bem Willen bes Bleifches noch sont Billen bes Dannes abbangt. Done eine inblbibuelle Borfebung tann Gott meber Regent' bes Weltalls noch Richter ber Menferen und Geifter fenn. 36 bin bon biefer Babrbeit a priori burch bas gegebene Wort bet Offenbarung, und a posteriori burch meine and bie tagliche Erfahenng übergengt. Das boofte Befen ift im eigentlichfteir Berfande ein Indinidunm, bas nach feinem andern Dafftabe, als ben es felbft giebt, und nicht nach willfürlichen Borausfehungen unferes. Pormises und unferer nafemeifen Unwiffenbeit gebacht ober eingebildet merben, fann. Das Dafenn ber fleinften Gade berubt auf ummittelbarem Einbrud, nicht, au Schiffen. Das Unendliche ift ein Abgrund Mues Emplice ift begräust und fann burch ! nen Umrif bezeichnet merben. Ging, hober Liebe icheint uns Granfamteit. Der ben Cabp feines Boblgefallens burd Leiben vollfemmen gemacht, bat eben biefe Rrengestaufe nothigum bie Schladen ber Raturgaben, Die er nicht ale ein Gigenthum ju Ihrem eigenen milltubrlichen Gebrauche bon Ihnen berfchlendert wiffen will, ju feinem Dienfte, ju feiner Chre, ju Ihrem Brieben und Geminn ju lantern. Dem himmel fen Dant, bag es boch iber ben Sternen ein Wefen giebt, baf von fich fagen tann: 3d bin ber ich biff Alles unter bem Monde fep mandelbar und mettermenbisch.

Mein Freund Raut, bat die Bephachtungen und Rechnungen der neuesten Aftrouomen nothig, um sich von den Abgrunden der
menschlichen Unwissenheit einen Begriff zu
machen. Die Beweise davon dursen nicht so weit hergeholt werden; sie liegen uns weit
näher. Der Beweis der Unsterdichteit aus
dem wachsenden Monde und aus dem Wuns
derkern im Wallsich ist für mein Gesicht eben fo unbrauchbar. Diefe Bahrheit ift'für mich unch' res facti.

Rach ber Lage und Ratur' ber Dinge the manches unmöglich. Aber unfere Begriffe ju anbern' und zu berichtigen scheint nicht so ganz' unmöglich zu seyn. Die meiften find wächterne Rasen, Gemächte ber Sophisteren und ber Schulvernunft.

36 weiß fein befferes Beigenpflafter auf Thre Benlen ale bie gottliche Thorbeit bes Ebangelii. Wer ift thatiger gewesen, mit' mehr Gebuld, als ber Denfchenfobn! Er hatte nicht, wo er fein Saupt binlegte. Er fam in fein Gigenthum und feine Unterthanen nahmen ibn nicht auf. Wie muß einem' Manne bon feinem unfdulbigen, reinen Charafter unter einem folden Boite gu Duth gewefen fenn, unter bem Bfaffenregiment ber Dobenpriefter und bem moralifchen Otternaeauch ber Pharifaer! Bas für gottliche Gelbfi. verleugnung geborte baju, fich ju ben roben Begriffen ber imbif Boten berunter in laffen, bie noch einfältiger waren und mehr Bauern-Rola hatten als unfere Leibeigenen; ben Sang politifder Rannengießereven ju unterbrucken und ihre groben Difberftanbniffe eines Dimmelreiches ju berichtigen!

Datte Luther nicht ben Muth gehabt ein Reber zu werben, wurde Sailer nicht im Stunde gewesen fenn, ein fo schones Gebet.

buch 'gu foreiben, aus bem ich mich alle Morgen erbane, so febr ich auch dem guten Lavater, ehe ich bas Buch fannte, die Empfohing bestelben übel nahm.

Meynen Sie, daß die gelehrten Professionen anders als handwerksmäßig getrieben werden mussen? Die größte Regeren wurde es sen, wenn Sie sich gelusten lassen wollen, die Narrheiten der After Alchemisten ad ooulum zu demonstriren, oder sich an den Mestienern der Flora zu vergezisen. Voritage och und parit. Habt Sale in euch und Friesben untereinander.

433. In Lifette Reinette Bamann.

Dunfter ben Boten Dai 1788.

Meine herzensliebe Tochter, Den sten b. D. erhielt ich ben letten Brief zu meiner großen Frende und Bernhigung; ich ersah baraus, daß es der lieben Mutter und ben Meinigen wohl geht, und daß meine Freus- be fich meiner noch im Guten erinnern.

Ich sibreibe diese Zeilen im Dufeo bee frommen Fürstin, beren Garten ich mir gu Rus mache, ba ich gestern ben Drieburger statt des Pormonters, auf Gutbefinden meines jehigen Arztes, Druffel, angefangen habe. Mein linker Huß bleibt noch immer dicker als der rechte; mein Appetit immer zu ftark, und ber Schlaf wie eines gesunden Menschen.

Bott gob habe ich feine Schmerzenim Leibe, and mein Gemuth ift ruhig und giemuch beiser; aber in nichts aufgelegt als, leiber! jum Lefen, worin ich eben fo unerlattlich bin als im Efen. Den ten Stuni beute ich mit Eruft an meine Abreife. Arang und Marianne werben mich bis Dempetfort begleiten. Bott, ber mid unter fo vielen Bunbern bererführt bat, wird es an feinen Gnabenmitteln nicht feblen laffen, mich wieber beimzubringen in end unb eurer lieben Dutter, Die Er erhalten moffe ben ausent Mathe und gefunden Rraften. 36 frene mich bon Grund ber Grete über Deinen Gifer, an ber Ergiebung Deiner Some. Bern in arbeiten. Unterfiate auch Deine alse, gute Mutter, und erleichtere ihr bas Leben, in wirthicaftlichen und bandlichen Gefoaften. Bur all bas Gute, mas Du Dem Sanfe Deiner Bobitbaterin empfangen boff, bore niemals auf, erfenntlich au feon, mehr in ber That als mit guten , Worten. Dabe Gott bor Ungen und im Dergen, fa wirft bu allen Berfuchungen widerfieben tonmen, wost Gott nach feinem beiligen Rathe fomobi Freunde als Feinde brauchen fann, um und im Gnten feft ju machen und gegen alles Bofe gefett und entfchieden, bas mir bod enblich ben Gieg behalten in feiner Ebre und unferm Deile, bas er allein fennt und das in feiner Baterhand ift.

Dittag fchlagt und Dain Bunden Afpasie gescheieben," und mus nun: aufbacen, weil E Mittag schlagt und Dain Bruder mich, abhosen wird. Ich bringe Dir ben Metasasa mit, ben sie Die zum Andenken schenkt. Keine Mutter noch Schwester kann so viel Liebe haben, all sie für Deinen alten Vater und alles was ihn angeht und zu seinem Sluck gehört. Bete für sie und für die übrigen Wohlthater Deines Vaters und Vrnders, dem es eben so geht wie mir, daß er mehr wird erzählen können, als er zu schreiben im Stande ist, ben testen Rai.

36 fibe wieber an eben ber Stelle wo id geftern fag. Morgen werbe ich ben Anfang machen an meiner Abreife gu' arbeiten, bereit Termin- aber von Frang und Marianne :abo banat. Lettere wird mir behutflich fenn mis ihrem Ginfinffe. Das allerhochfte, mas ich einraumen faun, ift gegen bas Ende bed Se borftebenben Monats. In Bempelfort wird'es auch foffen, mich lodinreifen. Dantet Gott, liebe Rinder, für alles Gute, bas ich genofe fen. Bie biel bat ben lieben, guten Gratt meine Rrantheit au Arznenen und Pflege getofet! Er hat Urface fich ju freuen, baf: et feine Gafte los wird, und boch hatte er mich Salb aberrebet, noch biefen Commer und Binter ben ibm jugnbringen.

... Deiner beiben Odweftern Bolgfamfeit und Gertgang freut mid. Gott wird Dir Deine Erene vergeiten :unb. mein thatide Gebet .får " euth alle gnabig erbbren. Lene Rathe mirb mir nicht fibit nehmen, baf. ich nicht and. brudlich antworte. Sage iber: bas ibr Brief mir Frende gemacht bat. Und an bill fann to nicht fdreiben und fande es and mistic, Da er meine Briefe nicht verfieher. Deibe mir, ob er noch in unferm Saufe ift, und fuche alles aus bem Bege in raumen, was feiner Bemuthernhe nachtheilig fenn mochte. Deine Ginfille ber:einem Befuche find nicht nach meinem Gefdmad gemefen; Dn mußt ben Rubel unterbruden lernen über bie Ochmachbeiten Deines leibenben und unbefonnenen Radfen. Ich babe gefteen ein Benfviel gefcen, bas mich erinnert, nicht in gerecht ober au, ftrenge ober in weife in bergieichen Sallen sm fenn, und weber, bie aute noch bie bofe Laune in übertreiben, fonbern Ditteiben in baben, wenn und ein Menich befucht, ber feiner nicht mehr machtig ift, ibn, fo viel man fann, mit einer guten Art aus feinem Daufe au verbannen. Dies ift bas anftanbig. Re für Dein Beidledt und fie Deine gabre.

Meine herziichften Grufe Deiner unvergeffenen Pflegemutter; ich werbe ihr, meinen Dant perfonlich ftammein. Auch alle Deine Sespielinen: fab mir imme in frishem Anbenfen, wenigstens wenn ich erwache und mich von ber/Last: eines: zeben Tages und ber Fülle: des genosswen Guten erhole. Ruhe, Ruhe ist mein einziger Bunsch, nach einem so langen Abendwale, das mir auf meine alten Tage porbehalten gewesen.

Bruff und fußt eure liebe Mutter, bie schrum endflugrebeim wiederzufthen munfche mid mich barauf frene. Ich habe mit jebent Bofttage auf eine Antwort von meiner lieben Frenubin und Gevatterin gewartet, auf ante Rachticht von ihr und ben lieben ihrigen? Die Gite alle in feine Dut nehmen wolle, bag id ane, bie er mir gegeben, mobibehalten wieder finde. Debr lagt fich unmöglich ichreis ben. Gott fen mit euch allen, lieben Rinber. and forget für Die Gefunbheit eurer guten Mutter, burch tine gute Aufführung the bas Leben leichter und ertraglicher in maden. Un bem taaficen Brobe wird es end Gott nicht feblen laffen. Dabt Bertrauen ju ben Arenn. ben, Die und Gott gegeben bat, und icamet end -wicht. fie ju Rath ju gleben, und fuchet euch immer mehr eures Gludes wurdig git machen. Benn D. Raphael antommt, fo laf. fet . Ench alles baarflein ergablen, was wit nicht ichreiben tonnen. Gott fen mit end, liebe alte Mutter, Bergens Lifette Reinette'; Miche Pebne und 'Dittrigune, thie nitt this Samann's Schriften. VII, Th. 28

alim eringele und Ewigfeit et Amenti: Best mohl an royoir :- jum: frahlichene glücklichen Bieberfeben. Ever altene: treuer Sater: (
... Lobann Georg Damani

: 4841 \$# 6. 3. Kraus in Konigsberg.

Du ffer ben Iten Jun. 1788.

Liebster Appfeffor und treuer Breund, 36 tomme eben von Ungelmobbe mit Dans im gud und bin vielleicht jum lettenmale, be gemefen; jum erftenmale nicht fo jufrieben wie fonfi. Mit bem hentigen Lage, fangen fc meine molimina jur heimfahrt gn., an die, ich ohne Contrast und vermischtes Gewühl bon Leidenschaft nicht benten fann. 36 bof. fe bag Sie Ihren alten Debipum Diefen Derbft wieder haben werden. Der linfe Ens bleibt immer geschwollen - alt bleibe ich und tann auf feine Wieberberfiellung mehr rechnen. 3d mar, beforgt, Gie unwiffend baleb bigt ju haben; befto tiefer und lebhafter mat meine Freude uber Ihren legten Brief, ben ich Dom. Vocem jucunditatis erhielt. 3 Mnfang bes Dai gab mir Fraug bie Antwort des ungludlichen Schwaben ju lefen, ber faß bren Monate bargn gearbeitet. Es waren vollgeschriebene Seiten. Er grim 16 große, nert fic Ihrer mit, vieler Bartichfeit und foreiht: "Der Gruß pon meinem lieben Erans

hat mich sehr exfrent. Es if gis lieben überr licher Monn, poll Geele, obne alle Bratene fignagund fein warmes aliebevolles Ders umd faßt ben Freund gant. Er ift mur nen febr wenigen gefannt, und bas if febranatinfic. Du murbeft ibn lieben, fehr lieben, mehr lieben benn mich, wenn Du ibn Gennteff." Defe unverfohnlicher ift er über fein Schicffel und die fiebenfache Bolle feines überläftigen, ibm viel gu langen Dafepus aufgebracht; schilt Die Mergte, Die ibm einen Anfebein von Befferung weiß machen wollen; lacht mit Laune über bes IL Cochem pubelnarrifche Dabrchen, über die botanifden und aldymifden Regeregen, uber die Defpfaffen ber Gottin Flora, über Die Potentaten, welche Goldmacher upd Theriaf - Rramer ber Unfterblichfeit in ihren burch. lauchtigen, großmächtigen Ochus nehmen. Er arbeitet, an einem Bersuche über Die bergan. gene und gufunftige Geschichte ber Oberflache des Erdbodens und - an Projecten, die Bauren glucklicher und fluger zu machen. imeiffe, wie er felbft, daß beides ju Stand fommen werbe, und beforge, baß wir beibe auf bem unrechten Bege find, bie verlorne Gefnubbeit wieber ju finden. Dit bem Plane, ibu bieber ju gieben, fcheint es vollig porben an fenn. Die Gehalte find fehr ichlecht, und ber Deantontimorumenos wurde fich fcmerlich in das Gluck finden tonnen, unter einem

towinmedie de in wehren Sinionistellenge ift zu febr an bie geraben Linionistelleschat, und fein Geschmack zu schambaft; auf Arkden zu gehen. Er sagt von fich selbst, daß er ben allem seinem Toden ganf ausnehmend gutherzig ift, und hier scheint er nicht ganz Unrecht zu haben; so zuträglich es ihm übrigens wäre, seine Begriffe don sich selbst und manchen Dingen ein wenig zu berichtigen;

ben gien; auf bem Bette.

36 bin geftern von einem Schumfen befallen worben, und muß auf ben Rath meines Arztes biefen Morgen im Bette bei einer Caffe Thee aubringen. Diotima erwartet ihren Freund Demfferbuis in 14 Lagen. 36 werbe ton alfo quo noch ju feben, aber nicht ju genießen befommen. Geftern erhielt fie bon ihm einen Brief am oten bes Monats Thargelion, ben er als ben Geburtstag bes beilb gen Socrates fepert. Ich habe ben Anfang eines Alexis II, du Militaire im Mffpt. gelee fen. Roch ein Jahr tonnte ich bier gubringen, ohne fertig ju werben. Ben einem folden Reichthume bon Genuß Daß ju balten, ift eine Runft, bon ber ich ben ftartften un. ertannten Beweis burch meine Ructreife ablege. Der Jonathan ju Pempelfort bat mir mit feiner berglichften Empfehlung eine Cinla. bung, fein Elnfium ju befuthen, aufgetragen, wo Sie febr millommen fenn werben.

arbiele Milliten ber Antiberliner abjagieben.

Ich bin nicht im Stande | an meine Rinber zu schreiben. Diemand kann fich von meiner Lage, innern und andern Lage des Ross pets und Gemathe, einen Begriff machen, wie ginke Lage und bose Stunden und ber Jusammenhang meiner Umftande und thre Auwendung mich erschöpfen und bennahe aufreiben.

Den Dechanten meiner Freunds hoffe ich in Samburg ober Berlin ober babeim ju umarmen. Bas für ein Abendmahl die Borfehung mir am Ende meines mubfeligen Lebens aufbewahrt hat! Wie schäme ich mich jeht, über ben Berluft meines halben Dienftes damals getobt zu haben, wie umser Theophil Steudel in Esnugen!

Ich bin jest aufgeftanden. Größen Sie unferes Reichardts Schwester, die ich als Dechantin meiner Freunde aufehen kann, wie ferers würdigen Oberhofpredigers Daus und das Minerische. Wenn sie auch die schweize arabische Größe und das Abendbrod verläugnen können, so werden Sie sich doch Minage. Ihres alten sahrenden Ritters benn Glaschen Weiter unfered verehrungswärdigen Kritters, den langer Weite seiner beschren Muse, er innern. Mindlich, mitt Gott, mehr für die langen Winterabende, die immer meine Lieb.

lingsjahelteit und ein Worbild moines Alkers

Run, liebster Profesor und Fraund Erispus, vergesten Sie nicht in Uhren peripatete ichen Ercunsonen den einst andantem in tolonna, der nie, so, lang er lebt und deutt, auch ohne zu schreiben, aushören wind zu lann

Ibr

alter treuergebener Freund Johann Gaorg Damann.

## 435. In G. G. Binbuer,

Dunfter ben 4ten Jun. 1788.

Wur zwen Worte, liebster Freund Raphael, zum fröhlichen: Millfommen in; unserer Batersstadt. Die Fürstin ist hier zu Mittag, und ich elle was ich kann, um der Bücher los zu werden, deren Ende ich nicht absehen kann. Gegen die Mitte dieses Monats gehe unsere genge Kamilie, genommener übrede gemäß, nach Properfort. Wein linker Kaß ist immer geschwosen. Der Appetit zum Effen und Lesen unandischlich. Wir erinnern und allesammt Ihrer sehr oft im Besten, mannet, allesammt zweichende Ursache habe. Gott erhöre alle Wänsche, die ich für Sie täglich thue, und schose Ibnan auf Ibre alten Lage so viel Genuß als ich hier erlebt. Grüßen Sie, alle

gute Freunde, und vergeffen Sie nicht; ineffie halbe Kothe zu besuchen und die Meinigen zu tröffen, wenn sie meinethalben bekummert find. Ich hatte eben so diel und noch mobie Ursache zu Sorgen; ich habe alle von mite geworfen, und mein Schickalt ift in giver Sand; vie mich bisher wir die Jugend geführt und mich in meinem unvermögendeit Alter nicht verlassen noch versaumen wird.

Bon 306.Mid. Damenman. 31 8m: Meidarba

Danfter ben iten Jul, 1788.

· Lieblen: Gero, Gapellmeifter . Che ich abreife mill: ich Ihnen nur bie trautige Rachricht mothen , bas ich mele nem Bathe beit geten Jun, bie Angen gugebpatite: De Derr hat alles wohl gemacht! Die unfichtbare bant. bie fo unvertennbur im Beben über ihm gewaltet; :hat math am Enbe alle timftanbe; bie: ibm feier Schichte exteichtern und für inne milbern Counten , wunberbat aufammengefünt. Bis waren eben an einem Anoten. beffen Entroietlung miemanb abfeben tounte, inamita an unferer Rudraffa. Diefer Rhoten 4ft gerriffen , unbige ift aller Dubfeligfeiten, bie ihn erwarteten, enthebigt. Bierzehn Tage vor bem feftgefesten Termin unferer Abe reife verfant er? in eine unerblatliche Comache: Unfere Reife follte mit einem Befuche in Dempelfort anfangen. Den 19ten gieng Buchols babin voraus und mein Bater mußte ihm versprechen, ben folgenben Sag gewiß nache gufolgen. Marianne, als fie von ihm Abfchieb nahm, ba er noch auf bem Bette lag, erfcract fo por feines abatzebeten Weftell's bag fie, bon entfehlichen Manbangan. ergyiffen . biechbuetfe einfleffen, wollthi jafte buein Bater, ber nie fo, voll, hoffnung, war, als gerabe, in biefen Tagen, gab es burchaus nicht gu. Geine unmacht warb immer farter, und ber Glaube, bas fie bichte gu bebeuten babe, ju gleicher Beit. Den anbern Moraen war ber Bigen bor ber Thar, unb te follte smibes Winftnigen gebent, ale fich auf einmal zum arve Ben Glud ein Migverftanbnis entbette, bas mit um ferm Auhrmann vorgefallen mar. Dies machte einen Berjug von ein paar Stunden; unterbeffen, tamen swen Merate und fagten , nach allen Symptomen batte er ein Bieber und tonnte nicht reifen. Des Abends betam er ein Rochein auf ber Bruft, und nachbem alle Dittel petfucht waren, folief er um 7 Ub We Mordens, ohne an ben Tob gebacht zu haben, an bemfelben Tage, all er bor einem Jahre aus Ronigeberg gereist mara: obne viel Somergen ein, Die Ravfin Galitin, bie ihn fo überfdmenglich geliebt hatte , ben Deniftet Rierftenberg und zwen Leugte waren von Unitrud bes Sages bis au feinem Abbe bty ibm ; aber bie Sprache war ibm icon benommen. Das lette, mat er frach, war nin Schen mit mir, ale ich um gwen Uhr in ber Bodt ben Argt nufet welkte. Benfelbit Aben b word er med ich Garten der geblen, Harfin begraben; unter einer fchonen Baube : we ihm. ein Monument gefest werben with, auf welches ble Werts aus 1 Con. 2, 19. 23 - 24 du fichen tommen.

and the best fiebenten Apalies of the property of the property

----

•

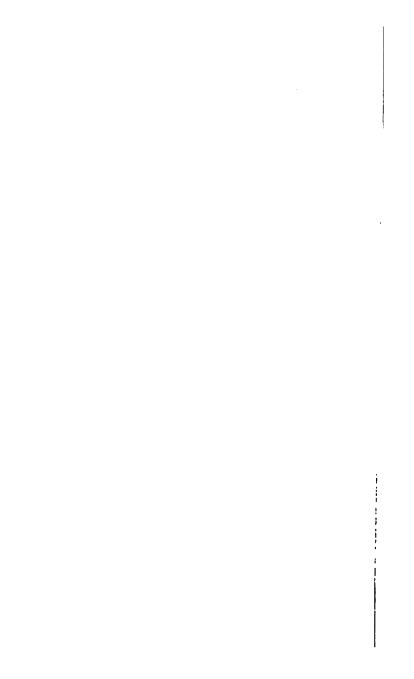





## LEQOX LIBRARY

Baneroft Collection. Purchased in 1893.

